

DERNIÈRE ÉDITION

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

#### AVEC LE SUPPLEMENT DU DIMANCHE

4.80 F DIMANCHE 21 AOUT-LUNDI 22 AOUT 1983

5, rue des Italiens 75427 Paris Cedex 09 - Tél.: 246-72-23

# La prudence des partis politiques face à la crise tchadienne

Alors que M. Mitterrand s'apprête à s'expliquer sur l'intervention française au Tchad la majorité comme l'opposition réagissent avec modération Le P.C. se contente d'exprimer sa crainte sans critiquer ouvertement l'Elysée

Le président de la République s'expliquera sur les développements de la crise tchadienne, probablement la semaine prochaine dans la presse écrite. Il ne souhaitait pas le faire avant que fût achevée la mise en place du dispositif militaire français au Tchad. Il ne parlera donc que lorsque ce sera chose faites. Ce choix délibéré d'une explication tardive n'est pas seulement utile, pour des raisons militaires évidentes. Il permet aussi, à l'occasion, de mesurer le privilège qui est celui

d'un président de la République française, chef des armées. Là où un président américain doit obtenir l'aval du Congrès, le président français peut décider d'une intervention quasiment sans débat. Ou plutôt, s'il y a débat, il ne peut avoir lieu qu'a posteriori.

Sans doute l'opposition d'hier, majorité d'aujourd'hui, dont M. Mitterrand était l'un des leaders, avait-elle coutume de protester régulièrement contre le texte et la pratique des institutions qui conferent au président ce pouvoir exorbitant, et réclamaient-elles régulièrement des débats au Parlement. Elle se voyait invariablement répondre par la majorité d'hier, opposition aujourd'hui, que ce serait folie de mettre sur la place publique les décisions d'ordre militaire, au risque de nuire à leur efficacité.

L'explication viendra donc également a posteriori pour les parlementaires via leur commission des affaires étrangères, qui devrait se réunir le 23 août. La période esti-

vale fait qu'il n'y a pas eu, au sein du gouvernement, de discussion au long de cette crise tchadienne puisque le conseil des ministres s'est réuni pour la dernière fois le 3 août et ne reprendra ses travaux que le 24. Le débat aurait pu naître dans les partis. Ceux de l'opposition comme ceux de la majorité observent cependant une même réserve. JEAN-MARIE COLOMBANI.

(Lire la suite page 14.)

#### CHINE

Visite au dernier Fils du ciel (Page 5)

Pythie n'est pas morte

**MALAWI** 

Les héritiers noirs de Victoria

(Page 4)

HONGKONG

La fabuleuse richesse des armateurs chinois

(Page 12)

SOCIÉTÉ

La maternité par procuration (Page 7)

**PARIS-BEAUVAIS** 

La querelle des Gobelins

Dans « le Monde Dimanche » de l'été quatre pages de radio et de télévision

# Les Palestiniens au Liban

Un an après leur départ forcé de Beyrouth, où en sont les Palestiniens? Nombre d'entre eux sont revenus au Liban, où l'amertume de la défaite a encouragé les luttes de factions.

De notre envoyé spécial

Chtaura. - La lutte qui oppose dissidents et loyalistes du Fath pour le contrôle des positions de cette organisation dans la Bekaa paraît, pour le moment, avoir atteint un point d'équilibre. Les partisans de M. Yasser Arafat ont en effet rétabli dans une large mesure une situation qui menaçait de tourner à la déroute après les affrontements de juin.

Ils n'ont certes pas récupéré les positions perdues le long de la route internationale Damas-Beyrouth, entre la frontière syrienne et Tanayel, à une demidouzaine de kilomètres à l'est de Chtaura, mais ils ont pratiquement stoppé la poussée des rebelles du colonel Abou Moussa dans le secteur Chtaura - Talabaya - Jdita - Saad- Nayel (Bekaa occidentale) et dans la région de Baalbek.

Selon le commandant Ziad El-Attrache, partisan de M. Arafat, c'est au matin du 29 juin que l'état-major loyaliste, dans la Bekaa, a décidé « en dix minutes - de donner « par tous les moyens - un coup d'arrêt à la progression militaire des dissi-dents. Depuis la mi-juillet le commandement du Fath a d'autre part acheminé vers la Bekaa plu-sieurs centaines de combattants ramenés de Tunisie ou du Yémen du Nord, via Tripoli (au nord du Liban) : un bataillon de deux cent cinquante à trois cents hommes avec leurs armes dans le secteur

*AU JOUR LE JOUR* 

#### Silence !

On ne sait si la droite classe Michel Poniatowski parmi ses intellectuels ou seulement dans sa « basse intelli-gentsia ». Toujours est-il que ses fines analyses du monde politique qui consistent à traiter successivement ses adversaires de « charlots », de « to-cards et de ringards », de « facho-socialistes », de « débiles politiques » et maintenant d'e ineffables branquignols » ne volent pas particulièrement haut. Même ses amis doivent souhaiter qu'il suive l'exemple - silen-cieux - des intellectuels de

chement.

ALAIN WOODROW.

de Jdita-Talabaya, selon des sources palestiniennes concor-

Mais le véritable tournant de ce conflit a sans doute été la bataille de Jdita, gros village aujourd'hui cerné par deux à trois cents soldats des Forces spéciales syriennes, qui sont censées y faire necter le cessez-le-feu conclu le 29 juillet, après six jours de com-bats intermittents. Jdita, situé au pied des premières pentes de la montagne libanaise domine légèrement la route internationale de aurait permis aux rebelles, s'ils s'en étaient emparés, d'étrangler les dernières positions lovalistes dans cette partie de la Bekaa, ce qui était à n'en pas douter l'objectif du colonel Abou Moussa.

Selon des témoignages concor-dants, le chef des rebelles devait en effet infiltrer quelque deux cents combattants dans le village, où il n'avait auparavant qu'une vingtaine d'hommes. L'opération s'est cependant soldée par un échec pour les rebelles, qui ont dû, au terme de l'accord de cessez-le-feu, retirer leurs forces de la localité, à l'exception de quinze fedayin. Au même moment ils essuyaient un échec du même ordre à Kfar-Zabad, à une dizaine de kilomètres au nord de la route internationale, non loin de la frontière syrienne.

Ces revers pourraient avoir de graves consequences. Ils ont d'ores et déjà provoqué le rappel à Damas du général Mohamed Ghanem, le chef des services de renseignements syriens an Liban, qui avait son quartier général à Chtaura, et de trois autres officiers supérieurs syrieus. Il leur serait reproché de n'avoir pas permis le succès du colonel Abou Moussa à Jdita, affirment des sources responsables palesti-

Il semble également que cet échec ait quelque peu assombri les relations entre le chef des rebelles et Damas. Le bruit court en tout cas dans la Bekaa, parmi les fedayin, que le colonel Abou Moussa a des - problèmes - avec ses alliés syriens, ce que l'intéressé, rencontré dans son nouveau quartier général, une villa isolée non loin de Mar-Elias et de la route Beyrouth-Damas, nie farou-

Néanmoins, un colonel de l'armée syrienne aurait été tué et quatre soldats syriens blessés au

cours de la bataille de Jdita par un tir de mortier mal ajusté des rebelles, tandis que plusieurs autres militaires syriens auraient été blessés dans des circonstances similaires à Kfar-Zabad. Ces accidents auraient vivement indisposé les Syriens. Plus fondamentalement, ces derniers se seraient en fait aperçus qu'ils ont surestimé les forces des dissidents. « Ils pensaient qu'Abou Moussa pourrait en finir avec les partisons d'Arafat dans la Bekaa en quelques semaines, et cela fait trois mois que ça dure », souligne un haut responsable militaire du Front démocratique de M. Hawatmeh, qui ajoute : « Maintenant il sera beaucoup plus difficile à l'une ou l'autre partie de conquérir les positions adverses; ce serait en tout cas beaucoup plus meur-

Jusqu'à présent - les témoignages recueillis sur le terrain même auprès des forces loyalistes le confirment - les Syriens se sont abstenus d'intervenir directement dans les combats, se bornant à accorder des « facilités » aux rebelles, tout en entravant les mouvements des loyalistes. Il est peu probable qu'ils aillent au-delà de ce sontien indirect. Personne cependant ne s'attend à un arrêt définitif des affrontements armés entre les deux factions rivales du Fath tant que le différend politique qui les oppose n'aura pas été réglé.

> EMMANUEL JARRY. (Lire la suite page 5.)

**LE PROJET** DE LA QUATRIÈME CHAINE **DE TÉLÉVISION** 

Une mise au point de l'Agence Havas

LIRE PAGE 8

## EN PROIE A DE NOUVELLES DIFFICULTÉS

# Le Brésil demande aux pays occidentaux la renégociation de sa dette extérieure



rêts de sa dette, Brasilia presse le F.M.I. et la communauté financière internationale de lui venir en aide.

Le pays le plus endetté du monde 90 milliards de dollars, – le Bré-sil, vient de demander officiellement aux pays occidentaux d'examiner la possibilité de rééchelonner sa dette extérieure garantie dans le cadre du Club de Paris. C'est ce qu'a déclaré, à Paris, le ministre brésilien du plan, M. Antonio Delfim Netto, qui a rencontré, le 19 août, M. Jacques Delors, ministre français de l'économie et des finances, et M. Michel Camdessus, directeur du Trésor et président du Club de Paris.

M. Netto a, toujours à Paris, également rencontré, dans le plus grand secret, le directeur général du Fonds monétaire international, M. Jacques de Larosière, afin sans doute d'évoquer le déblocage de 41 l millions de dollars (sur un crédit stand by de 4,9 milliards) gelés en juin du fait du non respect par Brasilia engagements économiques.

(Lire la suite page 11.)

« THE CIVIL WARS »

# Un opéra surréel de Bob Wilson

Venu de l'avant-garde new-vorkaise, Bob Wilson a marqué le théâtre des années 70 par son invention et sa poésie visuelle. Depuis deux ans, il met au point un opéra, « The Civil Wars », coproduction internationale dont la première représentation aura lieu à Rotterdam le 6 septembre et qui doit trouver son aboutissement en juin 1984, à Los Angeles, à l'occasion des Jeux olympiques.

Cheveux lisses, veste de lin blanc, chemise blanche, longues jambes prises dans des jeans étroits, Bob Wilson, plus étudiant «clean» que jamais, se trans-forme en homme d'affaires décontracté. Il discute avec d'éventuels sponsors: « Le vrai show business », dit-il, et il rit. Il lui faudrait de l'argent – 1 million de dollars, ça pourrait faire – pour Los Angeles, où David Bowie jouera Abraham Lincoln et chantera avec Jessye Norman et Hildegarde Behrens. Ce n'est pas tant le spectacle qui coûte, ce sont les représentations : il faut entièrement aménager le Shrine Auditorium, payer des défraiements considérables, s'entendre avec les

Mais le business n'est qu'un entracte au milieu des répétitions au Schouwburg : une grande salle moitié bois, moitié peinte en vertbleu foncé, avec des envols d'oiseaux ton sur ton et, en dessous, des appliques, larges lampes opalines en grappes, reprises en lustre au plafond. Dans les coulisses voisinent une gigantesque femme noire montée sur un mécanisme qui peut la hisser jusqu'à 4 mètres, et des rangées de blé pour le décor de l'été. La toile de fond représente un ciel pâle. Devant, un jeune homme clopine sur une béquille dans la pose du vieux soldat revenant de guerre. Côté cour, une femme est assise, des garçons, des filles, un nain,

sont alignés. Leurs voix sont reprises par des micros-cravate. On ne sait pas qui parle. Bob Wilson fait recommencer une phrase, un départ musical, un mouvement. Il fait compter jusqu'à neuf - et tous doivent tourner la tête vers le public. A quatorze, les sou-rires doivent s'effacer...

Bob Wilson se souvient de Madeleine Renaud, qui, dans Vingt-Quatre Heures (à l'Opéra Comique, en 1975), sans cher-cher d'explication, a fait les choses justes, dans le juste rythme. Il aime les acteurs qui savent dessiner les gestes simples - et, pour y parvenir, il faut des années de métier.

COLETTE GODARD. (Lire la suite page 8.)





# **Dates**

#### RENDEZ-VOUS

20 août. Nigêria : Troisième

22 sout. Afrique australe : Visite de M. Perez de Cueilar, secrétaire général des Nations unies (jusqu'au 25).

28 août. Madagascar: Elections législatives.

#### Sports

21 an 27 août. Natation: Championnats d'Europe à



RÉINVENTER LA DÉMOCRATIE EN VENTE 10,50 F CHEZ 1ES MARCHANDS DE JOURNAUX ET AU MONDE 5, RUE DES ITALIENS 75009 PARIS

#### IL Y A TRENTE ANS

# La déposition du sultan du Maroc

des engins blindés prennent position autour du méchouar. grande enceinte abritant le palais royal de Rabat, où habitent le sultan Mohammed Ben Youssef, ses serviteurs et ses gens de maison. Trois chars stationnent devant la porte par où va pénétrer le résident général. 14 heures : arrivée du général Guillaume dont la voiture est suivie d'une limousine noire vide. Le sultan refusant d'abdiquer, il lui annonce sèchement que le maintien de l'ordre dans le pays impose son éloignement immédiat et celui de ses deux fils, dont le prince héritier Moulay Hassan.

14 h 20: le souverain quitte le méchouar dans la limousine noire, escorté par huit cars de police. Le cortège se rend à l'aéroport militaire. Quelques minutes plus tard, un avion décolle avec la suite royale. Il atterrira à 22 h 07 à l'aérodrome de Campo del Oro, en Corse. C'est ainsi que s'est déroulée la « déposition » de Sidi Mohammed, suitan de l'empire chérifien, qui sera ensuite exilé à Madagascar. Dans la soirée est aussitôt reconnu le sultan Monlay Ben Arafa, inconsistant et impopulaire, imposé par la France.

21 heures : le résident général, au cours d'une conférence de presse fertile en contre-vérités, explique que le sultan était devenu anti-français. « Aucune coopération franche n'était plus possible avec lui. Il a lié son sort à celui des nationalistes extrémistes de l'Istiqual - Et d'ajouter ce jugement dont le ridicule éclate plus

iècle par les califes fatimides

venus du Maghreb pour propager l'islam chiite, la plus

prestigieuse université musulmane, passée ensuite au sun-

nisme, et qui compte en 1983

près de cent mille étudiants, a

fêté cette année dans l'allé-

gresse ses mille ans. L'opti-

misme des oulémas est-il jus-

De notre envoyé spécial

en français, claque sévèrement. Mais

que n'évoque-t-il pas en arabe ! « La

Brillante » ou « La plus Fleurie », pro-

bablement ainsi nommée pour perpé-tuer le souvenir de Fatima Zohra, fi-

pour ceinture, seul enfant de Maho-

met à avoir eu le privilège de trans-

mettre le sang chérifien. Aussi bien la

déception est parfois à la mesure de

l'émotion. « C'est ce El-Azher, tu es

sûr ? » nous disait une Algérienne devant ce fouillis de minarets moins

hauts et moins beaux que beaucoup

d'autres au Caire, ces voûtes sens

grand élan, ces ornements dispa-

rates, cet environnement de voitures

et d'autobus, ces déchets de fruits et

de légumes d'un marché proche di-

minuant sans façon l'auguste en-

cathédrale > (Jacques Berque). Mais

la majorité des musulmans ne la

voient pas avec les yeux de cette

tendait sans doute à un mélance de

Notre-Dame de Chartres et d'Empire

Oui c'est cela. l'« université-

gure quasi mariale ayant l'arc-en-

Le Caire. - € El-Azhar ». Le mot,

tifié ?

gime bolchevique. »

Né en 1909, monté sur le trône le 18 novembre 1927, Mohammed V est un souverain éclairé qui a toujours donné des témoignages de son attachement à la France, en particulier aux heures décisives de la seconde guerre mondiale. Le 6 septembre 1939, il avait adressé au président de la République ce télégramme: Nous serons aux côtés de la France de tous nos cœurs et nous hui apporterons, sans restriction aucune, le concours le plus complet de nos moyens. . Il tint parole, et de Gaulle le fera compagnon de la Libération.

#### La bourgeoisie d'Algérie

Mais Sidi Mohammed est aussi un patriote et un bomme de caractère, qui émet des réserves sur les méthodes de l'administration du protectorat lorsque, après le départ de Lyautey dont il avait apprécié l'œuvre intelligente, elle essaye d'empiéter sur la souveraineté du Maroc. Et Dieu sait si le système laissait au sultan une marge de manœuvre réduite : il n'avait pas l'initiative des lois, mais l'apposition de son sceau sur les dahirs (lois) proposés par le résident était nécessaire à leur promuigation.

Les peuples des protectorats français qui ont participé à la guerre contre le nazisme aspirent, à leur tour, à l'indépendance. Le

LE MILLÉNAIRE DE L'UNIVERSITÉ D'EL-AZHAR

Jeudi 20 août 1953. 13 h 45: encore trente ans après: «Je ne 11 janvier 1944, le parti Jeune es engins blindés prennent posion autour du méchouar, grande niste, mais il est calqué sur le rélais impérial et à la Résidence un manifeste dans ce sens. Le sultan calme les esprits, mais, trois mois plus tard, annouce le rattachement du Maroc à la Ligue arabe. Les colons français s'inquiètent et s'agitent. « Contrairement aux vues de Lyautey, la défiance envers la société indigène atteignit un degré pathologique et, pour tenir le pays en main, la Résidence régissait tout avec un tel débordement de décrets qu'un humoriste put railler son dahirium tremens », écrit Charles-André Julien (1).

L'engrenage de la déposition du sultan est enclenché avec la nomination du général Alphonse Juin (14 mai 1947) en remplacement d'Eirik Labonne, personnalité de premier plan, méconnue et de Paris et des nationalistes marocains. D'origine modeste, entré par mariage dans la bourgeoisie d'Algérie, qui méprise les indigènes, le nouveau résident tient dans ce trait : pour sa première entrevue avec le roi, il se présente « chaussé de bottes et d'éperons ». On ne peut imaginer personnalité plus opposée à la fois à Lyautey - qu'il ne cesse pourtant d'invoquer - et au sultan.

Avant de gagner Rabat, il avait obtenu de Georges Bidault, ministre des affaires étrangères, qui n'avait consulté personne, l'autorisation de « destituer » le sultan s'il refusait de siger les dahirs, ce qui était contraire à l'esprit même du protectorat, mais révélateur de l'idée qu'il se faisait de sa mis- cline mais sans désigner nommé-

viteur de Sidna » (notre seigneur, le sultan).

Paternaliste, autoritaire, efficace, ayant le génie de l'intrigue et un parfait mépris de la légalité, Boniface, chef de la région de Casablanca qui a fait toute sa carrière au Maroc, sera l'âme damnée des résidents. Sa conception ? Line obrase la résume dans sa vuigarité. Quand, légitimement, le sultan voulait s'occuper de politique, il le qualifiait de « Führer » et ajontait : « C'est un emmerdeur. Il devrait rester avec ses femmes, sa ménagerie, ses singes et tout le reste. »

#### **Provocations**

A partir de 1950, il va multiplier les provocations et inciter le résident à s'appuyer sur les éléments les plus conservateurs : Si Thami al Glaoui, pacha de Marrakech, qui rançonne sans pitié et sans pudeur des centaines de milliers de montagnards, et le chérif al Kittani, président d'une confrérie religieuse, tenu par la Rési-dence depuis qu'il avait tué une jeune femme qui lui résistait.

Les pressions s'accentuent pour que le sultan désavoue sans appel l'Istiqual et procède à une épuration. Comme il résiste, il est sommé, le 25 février 1951, de signer un dahir dans les deux heures sous peine d'être détrôné. Il demande un arbitrage au président de la République, qui lui conseille de se soumetttre. Il s'in-

sion! Lyautey, lui, se disait « ser- ment l'Istiqlal. Les colons extrémistes reprochent alors au général Juin de n'être pas allé jusqu'au bout et ils intriguent pour obtenir son rappel (28 août 1951).

Le général Guillaume, nouveau résident, se retrouve sous la tutelle de Juin - qui a exigé et obtenu sa nomination - et sous l'influence de l'inévitable Boniface oui fait fabriquer des tracts discréditant le sultan, et monte plusieurs provocations, jusqu'à la dissolution de l'Istiqlal. Au printemps 1953, le Glaoui et el Kittani, manipulés par la Résidence, donnent l'assaut contre le souverain et agitent les tribus. Ils l'accusent d'avoir « renié les commandements de l'islam - en convrant les agissements des « ex-trémistes » et réclament son remplacement. Leurs manœuvres se poursnivent jusqu'à ce que le résident adresse un nouvel ultimatum au sultan pour qu'il renonce à une partie de ses pouvoirs. Paris aurait pu empêcher ce coup de force: il aurait suffi d'un ordre. Paris s'est tu. Et, le 20 août, le complot fut consommé. Le sultan en sortit grandi.

16 novembre 1955: le sultan regagne triomphalement Rabat. après huit cent seize jours d'exil. et prend le titre de Mohammed V. roi du Maroc. Le 3 mars 1956, la France reconnaîtra l'indépendance du protectorat.

PAUL BALTA.

(1) Le Maroc face aux impéria-lismes 1415-1956, éd. Jeune Afrique, Paris, 1978.

# Le Monde

5, rue des Italiens 75427 PARIS CEDEX 09 ABONNEMENTS 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE 341 F 554 F 767 F 980 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE 601 F 1 674 F 1 547 F 2 020 F ÉTRANGER

L - BELGIQUE-LUXEMBOURG 381 F 634 F 887 F 1 140 F

IL – SUISSE, TUNISIE 4 F 779 F 1 105 F 1 430 F Par voie aérienne Tarif sur deman

Les abonnés qui paient pur chèque ostal (trois volets) voudront bien joindre ce chôque à leur demande Changements d'adresse définitifs on provisoires (deux semaines ou plus); nos abonnés sont invités à formuler lettr demande une semaine au moins

Joindre la dernière bande d'envoi à Venillez avoir l'obligeance de rédiger tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

#### LES TARIFS BU MONDE A L'ÉTRANGER

Algárie, 3 DA; Marce, 3,50 dkr.; Tunisie, 300 m.; Aliemagne, 1,60 Dki; Ausricha, 15 sch.; Beigique, 25 fr.; Cameda, 1,10 \$; Câne-d'houre, 340 f CFA: Desemark, 6,50 Kr.; Espagne, 100 pes.; E.-U., 95 c.; G.-B., 50 p.; Grice, 65 dr.; Friande, 80 p.; Italie, 1,200 l.; Liban, 350 p.; Libye, 0,350 Dl.; Luxachburg, 27 f.; Morvige, 8,00 kr.; Pays-Bas. 1,75 fl.; Portugel, 60 esc.; Sánégal, 340 f CFA; Scéde, 7,75 kr.; Sácse, 1,40 fl.; Yeogasimia, 130 sd.

5, RUE DES ITALIENS 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 650572 F

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gérant : André Leurens, directeur de la publication

Ancieus directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982)



Tél. : 246-72-23

State Building surmonté du croissant... De Tombouctou à la mer de Chine en passant par la Persa, El-Azhar luit depuis des siècles comme l'étoile du Berger. Ces bêtiments enchevêtrés aux proportions presque tretenus, dans un vieux quartier du Caire massacré depuis cent ans par une aberrante urbanisation dite e à l'occidentale », concentrent sur eux le triple prestige religieux du Vatican, intellectuel de la Sorbonne et historique du Louvre, sans oublier l'auréole

humanitaire de l'asile des pauvres. Pendant des générations, et encore parfois aujourd'hui, de jeunes mahométans sont venus à pied du Maroc ou de Djibouti pour boire les paroles des cheikhs égyptiens comme la terre aspire l'eau : des cohortes de pèlerins du Maghreb en route pour La Mecque y ont dormi en pleine béatitude sur les nattes de ses galeries ; et c'est là, lorsqu'un drame s'abat sur l'Egypte ou sur la *Oumm* – los peuples islamiques, – que califes, rois ou rais viennent en grand

Fondée à la fin du dixième apparell invoquer Dieu et rassurer les croyants ». La foi, la science et l'histoire ont ici pénates et habi-

Vatican et Sorbonne de l'islam

#### Un iuif converti

Ce haut lieu total s'il en est de l'islam sunnite (*« orthodoxe »),* qui n'a de rival spirituel, que dans la sainte trilogie La Mecque-Médine-Jérusalem et culturel, avec trilogie seucoup d'indulgence, que dans les autres viejiles mosquées-universités de la Zitouna (« L'Olivier » à Tunis, créée en 732) et de la Karaouine (« La Kairouanaise » à Fès, créée en 857), a pourtant été fondé par la dynastie chite - (« hétérodoxe ») des Fatimides. Leur grand vizir était l'israélite Jacob Ben Killis, fin politique passé à l'islamisme et dont le salon » fut l'embryon du corps en-

Les sultans-pontifes fatimides à qui la fougue des Berbères islamisés de l'Aktérie et de la Tunisie actuelles donnèrent la vallée du Nil à la fin du dixième siècle étalent eux-mêmes peut-être, selon des rumeurs aui ont traversé les siècles, d'origine zoroas trienne ou juive. Surtout les descendants supposés de Fatima Zohra et de son époux Ali, gendre et que trième successeur du Prophète et étalent de zélés propagateurs de l'idéalogle politico-relig Bătie en même temps que Le Caire — El-Cahera, « La Martiale », vouée à Qaher, la planète Mars - et que le palais califal de Mouizeddine, El-Azhar fut conçue à la fois comm université pontificale et Propaganda Fide chitte. En Orient, le sunnisme reculait alors devant les guarriersmissionnaires de la famille mohamé-

Deux cents and après exactement, La plus Fleurie » connut sa première grande humiliation. En 1171, le chiisme d'Etat s'écroula en même temps que le trône fatimide dans une indifférence populaire qui rappelle le grand silence égyptien du lendemain de l'assassinat de Sadate. Le Kurde sunnite Saladin, nouveau maître du Caire, fit arracher iusqu'au bandeau d'argent du mirhab - niche indidans la mosquée la direction de La Mecque. Les cours reprirent peu à peu, mais dans des bâtiments à l'abandon. Il fallut attendre la déréance de la dynastie saladienne et la prise du pouvoir par les mamelouks - les esclaves-maîtres - pour qu'El-Azhar se sentit venoée. En 1266, elle retentit de nouveau de la

grande prière du Vendredi, en préence et au nom du chef de l'Etat. Une seconde carrière commenca pour la mosquée-université, cette



à El-Azhar. (Gravure extraite de l' « Histoire de la nation égyptienne », Pion, 1936)

La porte

fois au service ardent et giorieux de l'e orthodoxie », qui, depuis lors, n'e pas failli. Peu à peu les fatouas (avis) du grand imam, cheikh d'El-Azher, cheikh de l'Islam, devinrent comme les encycliques de Rome pour les catholiques : la Oumma en tira opinions et conduites. Les nationalismes modemas ont suscité ici et là des « conseils suprêmes islamiques » à l'esprit callican, mais leurs propres fatouss n'osent guere prendre le contre-pied de celles d'El-Azhar. Ces avis peuvent concerner aussi bien is théologie pure que la vie privée, la contraception que la paix avec israél, deux ∢ révolutions » qu'El-Azhar a admises. Haut fonctionnaire nommé par le gouvernement du Caire, révocable et toujours Égyptien, le cheikh d'El-Azhar n'en conserve pas moins une autorité morale qui dépasse les fron-

Bien que l'enseignement de ses facultés soit de longue date entièrement façonné par le sunnisme, les étudiants chittes, notamment d'Iran, ne manquent pas, malgré la discrète répugnance d'El-Azhar à les accueillir. à venir encore frapper à la porte de la Sorbonne islamique. Les musulmans francophones d'Afrique noire ou de France ont dû attendre l'imprimatur d'El-Azhar en 1978, pour disposer enfin d'une « interprétation » autorisée en français du Coran.

tières et de l'Égypte et de l'¢ ortho-

doxie ».

Au chapitre « français », signalons encore que c'est à l'armée de Bonaparte qu'El-Azhar dut sa seconde humiliation majeure — et aussi l'auréole du martyr. Lors de la répression de la revolte du Caire, en 1798, le futur empereur laissa sa troupe bombarder et profener l'antique sanctuaire où fermés. Cet épisode n'est pas effacé de la mémoire des azhazistes contemporains, professeurs ou élèves, mais les reproches des animateurs du département de français l'université portent plutôt sur « l'absence d'intérêt de la France d'aujourd'hui à l'égard de cette sec-

#### Le Louis XVIII du Nil

tion diffusant ses lettres au coeur

Alors qu'au quatorzième siècle jusqu'au grand polygraphe Ibn Khaldoun, originaire de Tunis, vint enseigner à El-Azhar, les trois cents années ottomanes de l'Égypte ne furent pas marquées par le goût des spéculations intellectuelles et, à la fin de cette période, au dix-huitième siècle, El-Azhar se trouva, par suite de la disparition des autres écoles supérieures du Caire, titulaire de facto du monopole des études religieuses, c'est-à-dire, pour l'époque, des études tout court. Cette situation n'empêcha pas pour autant le baisse du niveau des cours et suscita encore moins la curiosité des oulémas, les

théologiens de l'islam, pour les disci-plines profanes. Bien plus, « à l'étude directe des grands textes ca de nourtir une pensée véritable, on substitue celle (...) de commentaires, de gloses marginales, de sur-commentaires des gloses marginales », écrit le dom Jomier dans sa description d'El-

Azhar (Encyclopédie Islamique) Timidement, en 1872 et en 1895-1896, les ichédives tentèrent de rafraichir les études azhariennes. L'apprentissage de l'arithmétique et de l'algèbre fut rendu obligatoire. Les étudiants se révoltèrent... Il failut at-tendre Fouad M, sultan puis roi d'Égypte (1917-1936), pour qu'E-Azher se lancêt dans un véritable 89giornamento. Found 1", ce souvera néconnu, sage et cultivé - comme Louis XVIII - tint bon: La fondatio au Caire, en 1925, d'une université laïque d'État eut l'effet roboratif Attendu sur les azhazistes. La loi de 1936 couronne la patiente entreprise royale avec l'introduction dans l'enignement supérieur islemique de l'étude du français, de l'anglais, de la philosophie non musulmane, du droit omparé, de l'histoire des religions. Un grand vent frais décoiffa plus d'un vieux-turban » en s'engouffrant dans la citadelle du conservatisme

Nesser, en 1961, acheva l'œuvre de Fouad I" en faisant d'El-Azhar une université comolète, la théologie res tant toutefois se principale spé Les non-musulmans ne peuvent ce-pendant toujours pas étudier à El-Azher, même la médecine ou l'agronomie, et les filles musulmanes ont des facultés séparées. Sous Sadate. on rendit obligatoire le port d'un fi chu pour les étudiantes... « La Brillante a est néanmoins plus conserva-trice qu'intégriste. L'un des grands imans les plus intransigeants de la décennie écoulée, Abdelhalim Mabmoud, quoique ancien sorbonnerd, n'avait pas résisté à la tentation fondamentaliste. Il poussa ses élèves à manifester contre l'humanisation du l'épouse de Sadate dans la respect sinon de la lettre du moins de l'esprit

du Coran et de la Sunna. autres, El-Azhar n'en figit plus d'hé-siter entre l'eau froide de la modernité et l'ivresse intégriste. Peut-être, au fond, sa mission est-elle de ne pas choisir et de se compromettre le moins possible dans les débets « Vuigaires » ? Si tel est le cas, pourquoi a t elle pris le parti d'inviter comme « tête d'affiche » aux cérémonies qui ont marqué son premier miliénaire, le routier de toutes les modes idécicos ques ? Au cours de sa longue et tence. El-Azhar nous avait habitués à plus de circonspection...

J.-P. PÉRONCEL-HUGOZ.

BULLETIN

#### Démocratie à la turque...

le morte, militares forph out interdit sendfed. parit a dix-scri personnalitere girent membres feminiones WENT DOGICAGE PERFORMANTE 26 le parti social democrate meheliberale et le parti de la stice droite, proche de premiet mainter Peter e perdent auera treut grapmir de gion se parsenter and chemigratives previous pour le inimple bringmant cat w m estatest par l'une des combs. simounes : welfer # aut membres foudsteurs gis - par les militaires.

(me decision unafferme ben sen de certains milieux met des partenautes que sienniempass fe reting prisnic ce passe by fellows principal in democratic primities risginarios des leur prime groit, le 12 septembre excelique que l'apprilation. mile milicus pelitigues Estingement correspond men me guerre entile ram. n - et les dangers qui le mai - le retout des fue-Ball contaring de female. Eine inlamman - migh. mi que fussent prises an precautions. Man le Effen est alle bern sois pide-four qui s'impoet parait de neutrie

Same 1982 pourait eter inserie : ni l'abrence de A the avant le serutur, in ia Bitte un referendum comel et un pichescite man le general beren Concarrent - bant e de nature democratithe moins l'approbation de neueillie 91 7 de com . be le scrutin arail cfe Er dans son deroulement. mi-elle an chef d'étatde marcau president de se sison de l'adhisson du à la consentement popugie pays semblait faire acte STREET, CHICK STREET, Bi farait tire du chan et delivre d'an terme qui faisait cin-Bents par semaine.

o tecemment a 244 late pluque que ce soit dam of her dans on tout antiparmi les families de politiques semblent the ce pary attendais the de general Fores, (30 better en particulier que, te sient pas fait medicat planment buat fries gen les bisente les mon palents det biscore Bras ele co uncoma en to be he me me manere, an Patter duc peneticians Sonicincincing Civil of \$12 issues he bacter be justed pas in just the lat

ks critiques qui ont

finde des militaires ris-Indaid: 3 m of descritaire dans per la Cuerce beatment ins aver les Etatg. the attitude prat annual by fetty dui en Farage Refers Princet plaide Referse afin d'évider faithe trop tire at berngrant of the per section. per de la conse tange lonjours prése à 4 Co Pair

Our rendere begretenbergereite Billione, neut eine er, bei er bier er

La sectitaire gent

tente de reianers

es negentalients #

management grown by Ministration Pro-Andrew & processing on the object of the time the second part planters. The TATOR EXPENDED TO FRANCE OF HARMAN Berge fat régionne es music was and a sure of the same with

gia (Sepera) THE SHARE OF THE PROPERTY OF THE  $\mathcal{H}_{\mathcal{A}}(\mathbf{k}_{\mathbf{k}}) = g_{\mathbf{k} \mathbf{k}} \circ (\gamma_{\mathbf{k}} \circ \mathbf{k}) \circ (\gamma_{\mathbf{k}} \circ \mathbf{k})$ 

Enque fest de n'arque de l'ide estate et en time a la ce es ce qu'avait suite ce pass. nicoup d'Etat - Limpuis-

APPEAL OF THE PARTY OF THE PARTY.

Simulations de son pare il le referendum du miss proposer, que linute et libertes, at le con-

ins à la presidence, et dera Espagne

### Solan e Cambo 📆 : LES SERVICES DECOURS OF L'ARMEE ESPICIMES:

CHEF DU GOUVERNEME N'

Make are The sales of the s Bank telegrature and there is no March maran de persona e de prinabrahaman M Lande Sandra Sair du thatel mounts ? indeed the fertilet do it had the total total de la principa, a. .

Serat, & Serat remiters. E Art. A to proceedings the great recommender the or tof me & contract . ment total my management tong believe decided to be provided Place & I stops a 1 pages of the land that is Course tapeaus face de la décense à entre la comme gas something provide as the contract of the c high date of the same rating is not Pette des bis men . . Jeto metropido e topos e trathe contract of the self-war war war. retalitation explosive printers for a service S abare a parter period ? " bare iften Part codings has represented in such any in

A top last out t Sure of French

house at on wing .....

Mict Sr .... ENGLIANI : WAR BUTTON IN the state of the state of CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA meadement.

CHESTASI CALL CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF TH **Sylmi**ates = 2° (c. . . . . incoment. Legis. BOOFSunger age dest adress: and the state of the state of **Militin de** seu proj fail pu raise g Para s'ac 🖂 🗓 SHIPPER THE 👫 withi grand

ageth Apri cent to re de Mario. Proce readings See donot du passes.

111 to Mar.

وجود دلك الاست

THE LARGE MEL

to Cars. o mille ber mit all and an in bad

Maria de la Section de la Sect

Barrier of the ود و منوسو A 18 18 18 18 18

Jun de Neute

Démocratie à la turque...

BULLETIN

Les autorités militaires turques ont interdit vendredi 19 août à dix-sept personnalités de devenir membres fondateurs de deux nouveaux partis politiques. Le parti social-démocrate (ganche libérale) et le parti de la justice (droite, proche de l'ancien premier ministre Demi-rel) perdent ainsi tout espoir de pouvoir se présenter aux élections législatives prévues pour le 6 novembre prochain, car ils ne remplissent pas l'une des conditions nécessaires : justifier de trente membres fondateurs « agréés » par les militaires.

Cette décision confirme les craintes de certains milieux tures et des partenaires occidentaux de ce pays : le retour progressif à la démocratie promis par les généraux dès leur prise du pouvoir, le 12 septembre 1980, risque fort de n'avoir de démocratique que l'appellation. Certes, ce qu'avait subi ce pays avant le coup d'Etat - l'impuissauce de milieux politiques déchirés et largement corrompus à contenir une guerre civile rampante – et les dangers qui le menacent — le retour des factions ou la contagion du fondamentalisme islamique — impliquaient que fussent prises certaines précautions. Mais le général Evren est allé bien audelà des garde-fons qui s'imposaieut et paraît ne nourrir qu'une vision militaire des futures institutions de son pays.

Déjà, le référendum du 7 povembre 1982 pouvait être sujet à réserve : ni l'absence de débat libre avant le scrutin, ni la Constitution proposée, qui limite les droits et libertés, ni le conplage entre un référendum constitutionnel et un plébiscite qui portait le général Evren - sans concurrent - pour neuf ans à la présidence, n'étaient de nature démocratique. Du moins l'approbation massive recueillie (91 % de oui), alors que le scrutin avait été régulier dans son déroniement. permettait-elle au chef d'étatmajor et nouveau président de se moins du consentement populaire : le pays semblait faire acte de reconnaissance envers une armée qui l'avait tiré du chaos économique et délivré d'un terrorisme qui faisait cinquante morts par semaine.

Mais les critiques qui ont commencé récemment à s'exprimer en Turquie (que ce soit dans la presse on, dans un tout autre domaine, parmi les familles de détenus politiques) sembleut indiquer que ce pays attendait davantage du général Evren. On doit regretter en particulier que, disposant de la force, les militaires n'en aient pas fait meilleur usage, notamment pour faire cesser dans les prisons les mauvais traitements que personne avant eux n'a été en mesure de stopper. De la même manière, on peut regretter que, bénéficiant d'un crédit auprès de l'opinion anquel aucun gouvernement civil avant eux n'a jamais pu prétendre, ils ne jouent pas le jeu de la

L'attitude des militaires risque d'isoler la Turquie : à un moment où d'ancestrales querelles avec la Grèce perturbent ses relations avec les États-Unis, cette attitude peut aussi lasser tout ceux qui en Europe avaient jusqu'à présent plaidé pour la patience afin d'éviter qu'une hostilité trop vive ne braque les généraux et ne les encourage à jouer de la corde raide nationaliste, toujours prête à vibrer dans ce pays.

#### Chypre

Le secrétaire général de l'ONU tente de relancer

De notre correspondant

M. Perez de Cuellar a adressé, la emaine dernière, une note écrite aux deux parries à Chypre. Le texte porte exclusivement sur l'aspect in-térieur : questions territoriale et constitutionnelle et problème du

tion égale des deux provinces.

Le secrétaire général propose que ce plan soit examiné dans le cadre de pourpariers intercommunautaires et invite les deux parties à rendre leur réponse avant le 15 septembre.

« Le document de M. de Cuellar, déclare M. Andréas Christophidès, porte-parole du gouvernement chy-priote, ne constitue ni une proposition ni un plan de règlement du problème et ne comporte aucun point de nature à engager l'une ou l'autre des parties. Ce n'est ni le premier ni le dernier document du genre. »

L'initiative de M. Perez de Cuellar devrait pourtant relancer les

> Espagne Selon « Cambio 16 »

L'ARMÉE ESPIONNENT LE CHEF DU GOUVERNEMENT

Madrid (A.F.P.). - Les services de renseignement de l'armée espagrole espionnent les conversations téléphoniques du président du gou-vernement, M. Felipe Gonzalez, de-puis un centre installé à l'intérieur même du palais de la Moncloa, le siège de la présidence du gouverne ment, a écrit vendredi 19 août l'hebdomadaire Cambio 16.

A ses lecteurs

Ils y trouverent une sélection des informations, commentaires et critiques pares dans leur quotidies.

les négociations sur le statut de l'île

Nicosic. - Le président de la République de Chypre, M. Kyprianou, doit se rendre, dimanche 21 août, à Athènes, pour rencontrer le premier ministre grec, M. Andréas Papandréou, à propos de la récente initia-tive du secrétaire général des Na-tions unies, M. Perez de Cuellar, en faveur d'un règiement du problème de Chypre.

pouvoir exécutif.

Le secrétaire général de l'ONU propose, dans une note adressée aux deux parties en présence à Chypre, que les Chypriotes turcs, qui repré-sentent 20 % de la population, administrent une région équivalant à 23 % du territoire total de l'He (la zone actuellement occupée par l'armée turque en représente 37,6 %). En ce qui concerne le pouvoir exécutif, il suggère que le président élu de la province sud (chypriote grecque) soit désigné président de la Républi-que fédérale : le président élu de la province nord (chypriote turque) serait le vice-président. Les deux provinces participeraient à l'exécutif central à raison de 60 % pour les Grecs et 40 % pour les Turcs. Le pouvoir législatif serait exercé par une Chambre basse composée de membres élus à la proportionnelle et une Chambre haute avec participa-

A la présidence du gonvernement. on se refuse à commenter officiellement cette information. Dans un long article intitulé, « Ils espionnent jusqu'à Felipe », Cambio 16 affirme que le Centre supérieur d'information de la défense (Cesid) dispose d'un sous-sol blindé dans un édifice situé dans l'enceinte même du complexe des bâtiments de la Moncioa. Sept militaires y travailleraient sous les ordres d'un officier d'aviation, le lieutenant-colonel Munoz. Personne d'autre n'aurait accès à cette cave. pas même les services de sécurité du

Le Monde

hebdomadaire

pourparlers intercommunautaires. Ces discussions, qui réunissaient ré-gulièrement depuis des années les représentants des deux parties en présence du représentant de l'ONU. sont dans l'impasse totale depuis de longues semaines. Dans les milieux de l'ONU, on laisse entendre que la question chypriote, qui ne comporte pas uniquement des aspects intérieurs, pourrait être abordée dans un cadre plus large par le secrétaire gé-néral, qui aurait reçu l'appui préala-ble des puissances occidentales. Au nent où il adressait son texte aux antorités du Nord et du Sud de l'île. sous-secrétaire au département d'Etat à Washington, M. Burt, dé-clarait : « Les Etats-Unis se prononcent contre le statu quo à Chypre et en faveur de la réunification du pays. Ils appulent l'initiative de M. Perez de Cuellar pour un règle-

Toute initiative sur Chypre est andamnée à l'avance, si elle ne bénéficie pas du soutien de Washington. « Mais il faudrait, déclare le président Kyprianou, que la Turquie renonce enfin à ses projets d'expansion et de partage de Chypre (...). Et que les Etats-Unis exercent leur influence sur la Turquie pour qu'elle abandonne son intransigeance. C'est la seule façon de faire des progrès vers un règlement

DIMITRI ANDREOU.

Suisse

Plusieurs complices ont peut-être aidé Licio Gelli à s'évader de sa prison genevoise

De notre correspondant

Etranger

Genève. - Comme si rien ne s'était passé, et dix jours après la spectaculaire évasion de Licio Gelli de sa prison genevoise de Champ-Dollon, le tribunal fédéral, la plus haute instance judiciaire helvétique, a accepté, vendredi 19 août, la dea accepte, vendrein 19 aout, la de-mande d'extradition de l'ancien grand maître de la loge P 2, présen-tée par l'Italie. Conséquence hypo-thétique de cette décision : si Licio Gelli devait être de nouveau arrêté en Suisse, il serait alors immédiatement remis aux autorités italiennes. A ea croire le juge rapporteur, M. Fulvio Antognini, la disparition subite du prisonnier n'aurait nulle-ment influence les débats. « D'aildeurs, a-t-il précisé, il est impossible de savoir où se trouve actuellement Gelli et donc d'affirmer qu'il a quitté le territoire suisse. - Les juges ont rappelé que le rôle du tri-bunal fédéral « est de se prononcer sur la recevabilité d'une demande et

non sur son exécution, qui est du ressort de l'administration ». La fuite de Gelli n'a pas fini de susciter des remous à Genève. Sui-vant l'avis du procureur général, M. Raymond Foëz, la chambre d'accusation a décidé de prolonger jusqu'au 18 novembre la détention du gardien Edouard Ceresa, inculpé de corruption passive et d'assistance à évasion. Se fondant sur ses premières dépositions, le procureur a expliqué comment le grand maître était parvenu à amadouer son geô-

Pologne

Les écrivains dans le collimateur

Varsovie (A.F.P.). - L'Association des écrivains polonais (Z.L.P.) a été dissoute, vendredi 19 sout, par le maire de Varsovie en raison de l'attitude · hostile » an pouvoir de son bureau directeur, a annoncé l'agence de presse PAP. Les organisations des étudiants, des journalistes, des acteurs et des artistes avaient été dissoutes auparavant pour les mêmes raisons, alors que les syndicats ouvriers et ruraux avaient été mis hors la loi.

Il est reproché au bureau directenr élu à l'époque de Solidarité, en décembre 1980, lors du vingt et unième congrès de la Z.L.P., de « n'avoir pas fait preuve de bonne volonté » dans les pourparlers avec les autorités et d'avoir notamment rejeté - toutes les solutions de compromis » qui lui ont été proposées. La Z.L.P. est accusée d'être devenue le foyer de l' « opposition politique » et de « ne s'être pas démarquée » de ceux des écrivains qui sont politiquement liés aux centres de diversion tant à l'étranger que dans le pays ». Selon PAP, cette dissolution « ouvre des possibilités pour la renaissance d'une association nouvelle à brêve échéance et qui œuvrera pour le bien de la vie littéraire et de la culture en Pologne popu-

En fait, le bureau directeur élu a refusé de désigner une commission chargée de convoquer un nouveau congrès de l'Association parce que le pouvoir voulait que la moitié de ses membres soit constituée par une - coalition - d'écrivains membres du parti et d'autres partis et associa tions pro-gouvernementaux. A plus on moins long terme, le parti aurait pu ainsi reprendre les rênes de l'as-

Cette solution de force était prévisible: les médias officiels ont souvent tiré à boulets rouges sur la direction de la Z.L.P. et plus particulièrement sur son président, M. Jan Jozef Szczepanski, et ses trois vice-présidents, MM. Andrzej Braun, Leszek Prorok et Tadeusz Drewnowski. De plus, de virulentes critiques ont été adressées à des écrivains résidant en Occident (tels que MM. Leszek Kolakowski, philosoe, et Krzysztof Pomian, cherchei au Centre national de la recherche scientifique à Paris) ou habitant le pays, mais publiant dans des revues occidentales ou dans des feuilles clandestines du syndicat Solidarité hors la loi, tels que MM. Stefan Kisielewski et Andrzej Kijowski. Ces critiques n'ont même pas épargné M. Czesław Milosz, prix Nobel de littérature, Américain d'origine po-lonaise, et qui était venu dans son pays natal au temps de Solidarité.

SELON WASHINGTON

Les suggestions soviétiques sur les armes antisatellites dans l'espace sont « vagues » et « ambiguës »

Les propositions de M. Andropov sur une non-militarisation de l'es-pace (le Monde du 20 noût) sont « vagues » et « formulées de façon ambiguë ., a estimé vendredi 19 août, le gouvernement américain. Dans un communiqué, le départe-

ment d'Etat note une contradiction entre les propos du président Andropov – qui affirme ne pas vouloir être le premier à introduire des armes antisatellites dans l'espace – et le fait que les Soviétiques ont un tel système « opérationnel depuis une douzaine d'années ». Bien que « nouveau », ce projet soviétique de moratoire sur les armes antisatellites offrirait donc, selon le département d'Etat, un « avantage unilatéral aux Soviétiques -. En outre, poursuit ce communiqué, · une partie des propositions [soviétiques] sont similaires à celles du projet de similaires à celles du projet de traité qu'ils avaient présenté aux Nations unies en 1981 et ont les mêmes lacunes », par exemple, souligne-t-il, « la définition des systèmes d'armes n'est pas claire, et il

n'y est pas fait mention des vérifica-tions ».

Enfin, ajoute le département d'Etat, « nous ne savons pas com hien de ces armes ant été construites, et il serait relativement aisé pour les Soviétiques d'en garder quelques-unes en réserve pour les utiliser en cas de conflit ».

Selon l'amiral américain en retraite Eugene Carroll, les Améri-cains seraient de leur côté sur le point d'essayer une arme antimissiles « plus rapide, moins chère et plus efficace » que celle déjà expéri-

 D'après le « Washington Post » et le « Times » de Londres, les Soviétiques projettent l'installation de missiles balistiques intercontinentaux mobiles. Selon un responsable américain non identifié, les Soviétiques en auraient informé le général Rowny, négociateur américain aux conversations de Genève sur la limitation des armements stratégiques (START). - (A.F.P., Reuter).

lier. Après quelques manœuvres d'approche qui lui avaient permis d'apprendre qu'Edouard Ceresa n'aimait pas particulièrement son travail, Gelli lui aurait promis de l'engager comme garde du corps, une fois sa liberté recouvrée, avec un salaire mensuel de 8 000 francs suisses, alors que le gardien en gagnait 4 200

Le prisonnier a d'abord demandé de menus services à son geölier. La première erreur de Ceresa aurait été d'accepter de transmettre une lettre à la femme de Gelli. En remercie-ment, il devait recevoir, trois jours plus tard chez lui, une enveloppe contenant 3 000 francs suisses. En tout, le gardien aurait touché 20 000 francs suisses.

Selon l'avocat. Gelli aurait subtiment manié la carotte et le bâton. Une fois pris dans l'engrenage, le gardien craignait des représailles, notamment contre sa famille, s'il faisait marche arrière.

Selon le procureur, le chef de la loge P 2 a personnellement mis au point, jusque dans les moindres dé-tails, le scénario de son évasion. Et c'est encore lui qui, le jour J, a pré-venu le gardien, lui ordonnant d'« appliquer le plan prévu ». Les deux hommes ont franchi la frontière par un poste de douane peu fré-quenté, à Monniaz. Le fugitif a es-suite été conduit à Etrembières où l'attendaient deux personnes et une voiture louée par le gardien. Un peu plus tard, en compagnie de sa femme, Edouard Ceresa devait ré-

cupérer la voiture de location à l'aérodrome d'Annecy d'où un hélicop-tère avait décollé à 8 h 30, le mercredi 10 août. Sans donner de plus amples précisions, le procureur a encore indiqué que le gardien n'était pas « un rouage unique et qu'une telle entreprise supposait d'autres complicités » « Gelli, a-t-il ajouté, n'avait pas seulement trois ou quatre heures d'avance sur la po-

lice, mais plusieurs mois. > Reconnaissant que les aveux d'Edouard Ceresa n'avaient pas permis de faire toute la lumière sur cette affaire, le chef du département de justice et police du canton de Ge-nève, M. Guy Fomanet (démocrate-chrétien), a annoncé, vendredi 19 août, l'ouverture d'une enquête administrative pour déterminer s'il n'y a pas eu d'autres complicités dans la prison. Il a également fait sa-voir que, en juin dernier, deux gar-diens habitant le même immeuble que leur collègue avaient signalé que leur collègue avaient signalé qu'ils avaient vu Mme Gelli sur le palier de l'appartement d'Edouard Ceresa. M. Fontanet a indiqué que celui-ci avait ensuite fait l'objet d'écoutes téléphoniques et de filatures, mais que ces mesures « n'avaient pas permis d'établir sa trahison ». Enfin, il a rejeté les attaques portées contre lui par le parti socialiste, qui juge « non seulement incroyables mais scandaleuses les circonstances de l'évasion de Gelli par les carences qu'elles ont laissé apparaître dans l'organisation de la

JEAN-CLAUDE BUHRER.

Yougoslavie

La mort d'Alexandre Rankovitch Le dauphin de Tito jusqu'en 1966

De notre correspondant

Beigrade. - M. Alexandre Rankovitch, ancien vice président de la Yougoslavie et ancien ministre de l'intérieur, est mort le 19 août, à Du-brovnik, des suites d'un infarctus. M. Rankovitch fut considéré pendant longtemps comme le dauphin de Tito, mais, en 1966, les relations entre les deux hommes se tendirent subitement et M. Rankovitch fut limogé à l'issue d'une réunion du co-mité central de la Ligue convoquée à l'île de Brioni.

Les raisons de ce limogeage n'ont jamais été entièrement élucidées. M. Rankovitch fut cependant accusé d'avoir combattu la politique de décentralisation de la Yougo-slavie inaugurée par la Constitution de 1963 et même d'avoir fomenté un coup d'Etat. Il aurait installé un serprincipaux dirigeants du régime, y compris à celui de Tito, dans la chambre à coucher duquel on aurait découvert un micro...

Chef tout-puissant de la police et secrétaire des cadres du comité central, M. Rankovitch avait sévi avec un extrême rigueur, dès la fin de la guerre, contre les «traîtres» et les « collaborateurs » de tous bords, puis, à partir de 1948, contre les « kominformistes », c'est-à-dire les partisans de Moscou. Plusieurs milliers de ceux-ci furent déportés dans un camp de concentration sur une des îles désertiques de la côte adria-tique, où ils furent soumis à des traitement souvent inhumains. Né en 1909 dans un village de

Serbie septentrionale, apprenti tail-leur, M. Rankovitch adhère dès son jeune âge au parti communiste; en 1929, il est condamné à six ans de réclusion pour activités « illégales ». Pendant la guerre, constamment aux côtés de Tito, il a exercé de hautes également le secrétaire du parti de Serbie et sans interruption, de 1941 à 1966, membre du bureau politique fédéral du parti. Après son limo-geage, il s'était enfermé dans un sience absolu et a toujours refusé tout contact avec les représentants de la presse étrangère et même avec des historiens officiels qui avaient sollicité, à maintes reprises, son témoignage concernant certains événements dans lesquels il avait joué un rôle déterminant. A présent, M. Mi-lovan Djilas, qui fut, lui, limogé en 1954 pour « déviationnisme » idéologique et qui a fait une dizaine d'années de prison pour des déclara-tions considérées comme « hostiles » ou pour des livres «anticommu-nistes » parus à l'étranger, est le seul des chefs historiques de la révolution yougoslave encore en vie. PAUL YANKOVITCH

La « Pravda » critique le « brusque tournant de la France vers l'atlantisme »

Moscou (A.F.P.). - La Pravda, organe du P.C. soviétique, a critiqué vendredi 19 août le « brusque tournant de la France vers l'atlantisme » et son « soutien ouvert » aux plans américains de « réarmement modéries.

Dans une correspondance de Paris, le journal estime que « l'aban-don sur de nombreux points » par le aon sur de nombreux points » par le gouvernement français » de la traditionnelle politique indépendante de la France dont les bases ont été jetées par le général de Gaulle est lourd de retombées dangereuses pour la France ». Dénonçant le « refus obstiné » de la France de poir prendre en compte en arsenal voir prendre en compte son arsenal nucléaire dans le calcul des forces de l'Est et de l'Ouest, la Pravda afde l'Est et de l'Ouest, la Pravda af-firme que « l'inconsistance de cette position a été mise en évidence même par le service d'études du Congrès américain dans un rapport spécial publié dernièrement ». La France, poursuit le quotidien, a ap-posé sa signature sur les statuts de l'OTAN et « sa non-participation au dispositif militaire de l'Organi-sation atlantique n'a aucune impor-tance du s'ait que les eneagements tance du fait que les engagements contractés par Paris ont la même

valeur que ceux des autres pays nord-atlantiques ».

 Paris espère, en faisant des concessions à Washington, que les Etats-Unis relâcheront leur pression sur le plan économique pour faciliter la solution des problèmes français, mais Washington n'a pas assoupli sa position . conclut la

 Les crédits danois pour les euromissiles sont débloqués. - La commission des finances du Parlement danois a débloqué sans difficulté, vendredí 19 août, les 22,5 millions de couronnes (environ 18 millions de francs) que le gouvernement (centre-droit) de Copenhague doit verser à l'OTAN au tître de participation au programme d'in-frastructures de l'Organisation. Cette somme doit servir notamment à la construction des ramnes de lancement des euromissiles américains. En décembre 1982, les sociauxdémocrates avaient menacé de déclencher une crise en demandant le « gel » de ces crédits. — (Corresp.)

••• Le Monde • Dimanche 21 août et lundi 22 août 1983 - Page 3



# Etranger

#### **GRÈCE**

La Pythie n'est pas morte

La Grèce éternelle, fût-ce sous un gouvernement et résolument moderniste, survit dans la passion des devins et des tarots En ces temps difficiles. les consultations vont bon train et les filles de la Pythie font d'excellentes affaires.

De notre correspondant

Athènes. - Le coût de la vie en Grèce grimpe à l'assaut des nuages. Signe de mauvaise santé, une éruption d'affichettes blanches indiquent un appartement à vendre, une boutique à louer ou un pas-de-porte à négocier, mais témoignent également du marasme actuel. En effet, c'est par milliers que les commerçants et les artisans ferment leurs portes, alors que la plupart des entreprises industrielles battent de l'aile, affligées d'un gigantesque endettement. Dans les îles caressées par le vent, les hôteliers se lamentent, et. dans les campagnes, les agriculteurs découvrent que les mécanismes de la Communanté européenne ne fonctionnent pas à sens unique. Moderne Méduse, la face livide du chômage fige une jeunesse qui commence à douter de tout et de tous.

La morosité qu'engendre une conjoncture économique ajoute au malaise général. Est-ce la raison pour laquelle tant de Grecs, sceptiques, désenchantés ou inquiets se tournent vers une divination que Platon qualifiait du « plus noble des arts . mais qui n'est plus qu'une profession comme une au-

De tout temps et dans tous les pays, les êtres malheureux ou ansés se sont ingéniés à soulever le voile de la déesse, à connaître leur avenir ou à le prévoir. L'éternel « c'est arrivé demain » demeure une tendance naturelle des hommes, et bien des Grecs demeurent sensibles à cette tradirattachaient à leur théologie.

Aujourd'hui, les antiques oracles ne répondent plus, et Delphes, Dodone, Epidaure ne sont plus que des sites archéologiques sillonnés par des touristes plus soucieux de trouver un coin d'ombre que d'en percer les mystères. Pourtant, la Pythie n'est pas morte. Toujours aussi appréciée et respectée, elle ne penche, certes, plus son front pensif sur la source Castalie, mais elle passe des annonces dans les journaux, répond au téléphone, fraude le fisc comme tout un chacun et cotise aux assurances sociales.

Un chiffre fiable ne saurait être avancé, car innombrables sont les devins et devineresses. En effet, retrouver devant un tribunal pour



Dessin de SERGUEI

des somptueuses villas de Psvchico aux taudis du bas Pirée, des luxueux appartements des quartiers résidentiels aux chaumières perdues dans les montagnes, le nombre des médiums et des vovantes, des astrologues et des chiromanciennes, de celles qui dialoguent avec les morts et de cenx qui exploitent les vivants est

#### Douze mille ∢ professionnels >

Si les Gitanes bigarrées out abandonné leurs pittoresques roulottes pour des « mobil home », elles n'en continuent pas moins à faire du porte à porte, quitte à se

avoir grugé une victime d'Eros ou un plaideur en mal d'héritage. Enfin, il n'existe pas une ville, un quartier, un village, un hameau, ne comptant une « voyante » ou un rebouteux plus ou moins sor-

Il n'est donc pas exagéré d'évaluer à plus de douze mille les « professionnels » ayant pignon sur rue. Le snobisme aidant, Athènes se trouve encombrée de « gourous » nés dans la grande banlieue, de « bonzes » à la nationalité douteuse et de toute une gamme de petits et de grands initiés ». Sur dix consultants, quatre sont des hommes plutôt fortunés. Le petit peuple, avec ses grands problèmes et ses maigres oboles, n'est pas une source d'enrichissement pour ceux et celles qui savent exploiter la crédulité humaine. Dans les campagnes, rares sont ceux qui ont recours à des intermédiaires salariés, car on tronve bien assez de villageois sachant déchiffrer les messages venus des étoiles ou transmis par les forces telluriques. Mais, de la base au sommet de la pyramide, la tradition antique est respectée puisque les Pythies contemporaines se montrent toujours aussi coopératives avec le pouvoir et l'argent, même si leurs prédictions demeurent ambigues.

#### L'horoscope des Anciens

En fait, tout bien pesé, la Grèce ne compte qu'une poignée de voyants de première grandeur pouvant se réclamer de la Pythie avec quelque fondement. Cette petite élite, assez désintéressée, pose un problème aux esprits les plus rationnels. Ses prophéties et ses prédictions font date, et le don de voyance de ses membres est reconnu par les plus incrédules. Au demeurant, bien des événements politiques et sociaux ont été influencés ici par des « consultations » plus que discrètes. De bouche à oreille, les noms de certaines dames de la plus haute société font autorité dans l'interprétation des songes ou dans la

presse relate, en long et en large, les exploits de « saintes de ban-

Les journaux et périodiques, des plus sérieux à ceux qui le sont moins, offrent des horoscopes plus ou moins complexes et parfois même... chinois. A la radio, l'horoscope hebdomadaire est des plus écoutés, et la télévision n'hésite pas à présenter quelques familiers des cartes du ciel qui livrent leurs prévisions pour l'année à venir. Il ne s'agit pas d'une mode passagère, mais bien d'une curiosité, d'un héritage mental remontant à Titan, fils d'Astrée.

Les Anciens avaient divisé les signes du zodiaque en douze constellations soumises aux disjonctions des astres. Le premier signe était déjà le Bélier, cette toison d'or immolée au maître de

l'Olympe. Le Taureau était celui que Zeus chevaucha lorsqu'il enleva Europe. Les Gémeaux représentaient Castor et Pollux, les Dioscures. Le Cancer (ou l'Ecrevisse) avait été envoyé par la rancunière Junon mordre la cheville d'Héraklès. La Vierge était le symbole de la piété filiale, alors que la Balance appartenait à Thémis. déesse de la justice. Le Scorpion, signe redoutable, avait piqué le talon d'Orion, sur l'ordre d'Artémise. Le Sagittaire était moitié homme, moitié cheval, et le Capricorne évoquait la chèvre Amathée, qui allaita Zeus. Le Versean, c'était le jeune Ganymède, et les Poissons avaient, en les portant sur leur dos, sauvé Vénus et Cupidon fuyant la colère du géant Typhon. Nous sommes loin du Buffle et du Singe de l'horoscope

Aujourd'hui, les fervents de l'astrologie ne perdraient rien en faisant une excursion à Tsaritsani, petite bourgade du bas Olympe. Certes, les trois lignes que l'on trouve dans les guides touristiques - aucun charme particulier, aucun site archéologique ou aucune tradition folklorique - ne sont pas faites pour inciter à ce long détour. Pourtant, une petite église,

trésors et sa spiritualité, vaut le

Vers 1753, deux peintres nés dans cette bourgade, Nicolas et son fils Jean, ont peint des fresques murales illustrant la continuité reliant les mythes de i'Olympe et la cosmologie d'Hésiode à l'hagiographie byzantine et à la symbolique contemporaine.

#### Le Christ et les tarots

Tout d'abord, une fresque traite de l' « arbre généalogique » de Jésus. Sur un front de racines et de figures représentant Socrate, Platon, Hérodote et Thucydide, entre autres, la Vierge couve du regard un émouvant enfant Jésus. Dans l'aile sud de l'église. un cercle zodiacal se compose de trois zones concentriques. Au centre, le Christ encadré de losanges superposés. Dans les quatre angles formant les coins du second osange, des symboles des Evangélistes et des saisons rejoignent ceux du tarot. La zone extérieure se divise en douze arcs se terminant par une queue de poisson et contenant les signes du Zodiaque.

Sur le mur nord du narthex, une autre composition picturale montre les quatre saisons : Automne, Hiver, Printemps, Eté, et. les signes du zodiaque sont figurés par des jeunes gens les chevauchant. Mais il n'y a pas de correspondance entre les saisons et les signes : le Lion, constellation de l'été, représente l'Hiver, et les Poissons, constellation du Printemps, sont attribués à l'Eté.

A admirer ces fresques ironiques et amères, on mesure combien l'irrationnel demeure une constante de la personnalité hellénique. Et l'on comprend mieux, pourquoi tant de Grecs pensent encore, sans jamais l'avouer, qu'il est possible de profiter d'une négligence des Parques ou de soudoyer un Augure afin de lire dans le Grand Livre tenu par le Destin. ce fils du Chaos et de la Nuit.

MARC MARCEAU.

# Visite au dernier

House of the Marie Bank go to per many weeks ganger for theme they ers totallo contra de sheeds F. Y. g dermier emmereur es Oak Spraig 199 Auf Ph. 3. In Harris & 4.50 الله غ Fek المانة Magazs armite as Line Ber we want to grint en tarr granitation and the granitage ذ عرت تا وي Statement on the state of the ं कुर्नुक की नामीन के के ही शी**र**े he terresco on the cert

restantian kan yan N. B. Joy K. College Ball & Spenden in genatry series pumbers and the state of the state of The second secon は、company のでは、一種を持ち、機能 Employee the second of the second para ar ar tar to from The state of the s

是一个一个一个一个 Sala samara a mara di garage and market \$1. \$ therefore him size garante de la companya del companya del companya de la companya de The second secon ELECTION OF THE CONTRACT OF Applications of the Tograde to the same of والجنجاء الجهائي فطرار وإراحامها

LOTATE TANGEN - DE Charles in land colors and present during du tier pe 草髓原 计设计 电电路 医 dufficion regre describ Marian San and San San Carl AND REPORT OF THE PROPERTY OF ting the things and the second THE STATE OF THE S

the second of the second the areas and a second Report to protection for AND DESCRIPTION ( ) State of Australia with the la simple transiti de le espe-The state of the s the second of the second of See that the see of the see ate page, un buttone de pe The second of the second of the second

to de Brunde : imigratus. The state of the s affiliation critical and the season The second of the THE TRUE OF THE SE The manner of the same same 309 · des empereers de The Name and the State of the S

## le jaune blasphém**atoire**

A Property of the Park nerve de la tiere. The state of the s The state of the s The second section and Comment of the safe The second secon No Comment of the second Ben Co Ci . - Cite et de l'ida-Englishment of the state of the A the state of the 10 To the second secon Britania Contra State of Contract State of A constant The same of the same of the same became a doubling be the Parise of de sine Service of Participation of the service of the serv Section 200 Contracts and The state of the state of the state of Partico. Prince and the second s

TELF IMPERSON AND THE CALL District the Secretary and the state of t Une spouse choose ME PROTOGRACION

Control of the same

A TOWN COMME

Cattaglia marin a ma

amorning on the second

TET BE THE SE

子の中 最大事を知る ないし

lifer till ha sadige til get in te forman dann mer value de virus pt de sy The second section SITS GOD INCOME. A THE STATE OF STATE STA pour was bring the training of AT MEN AND STREET OF THE PERSON FR 19675 . 975 . 9 of Japon of Section Section 2 Constant Cartina Contraction of the Contraction of the Cartina Contraction As Dr. 19 .... Milit Se Headings ... But the season of the season o

arrive ment feet thenies and the training of their Chapter of Bert Manager Le monarges approprie Sale amer de Francis Freed dress in mark them. of Pa let, by should recomme Japan trieferente al sa sa the place statute and the f fragie, agrantie Protecting der Jagente e to be to Military Like State Company of the

Enterer ten refigien de benichten distantique men printers 161: consent a 4 femilie principles of the sea-there said The Hamilton by he spiriter Les laprings male cu. ett. Fee Marahipman 25 1100 Aug 5 The first part of the control of the same of the control of the co the same and the same that the same and the

#### **MALAWI**

# Les héritiers noirs de Victoria

Même si l'Afrique éternelle a su. comme jadis la Grèce. vaincre ses éphémères vainqueurs, la colonisation a laissé des traces.

Au Malawi, petit Etat austral, elles prennent la forme presque caricaturale d'un style de vie et de gouvernement qui eût enchanté la reine Victoria.

#### De notre envoyé spécial

Lilongwe. - Lorsque l'Angleterre victorienne, il y a un bon siècle, lança ses missionnaires aux quatre coins de l'Empire, pouvaitelle espérer que ses valeurs rigides et ses préjugés têtus lui survivraient si longtemps dans un petit pays d'Afrique centrale perdu entre lac et plateaux? Et pourtant, le Malawi de 1983 - puisqu'il s'agit de lui - révère encore le code éthique inculqué aux ancêtres zoulous par le bon M. Livingstone et les Églises d'Ecosse. Tout y est : la religion austère, la vertu sourcilleuse, le conformisme pesant, les tabous et les contraintes vestimentaires. (Lire le Monde daté 14-15 août et 16 août.)

Depuis vingt-cinq ans, Kamuzu Banda, président à vie et fervent presbytérien, gouverne son pays d'une main de fer, comme un immense pensionnat britannique d'antan soumis à une discipline désuète et pudibonde. Une loi sur la - décence -, votée en 1973, interdit aux dames le pantalon et la mini-jupe. La morphologie de la femme malawite autant que sa pudeur traditionnelle découragent, il est vrai, pareille audace. Mais qu'en pensent les jeunes lycéennes affublées de longues

jupes de laine grise qui leur tom-bent aux chevilles ?

Ni les résidentes étrangères ni les touristes n'échappent à cette rigueur puritaine. Le Parlement a rejeté l'an dernier un timide proiet de libéralisation des mœurs en ce domaine. Les hommes, eux. sont privés des seuls pantalons à · pattes d'éléphant - - du reste passés de mode. - mais leurs cheveux ne doivent pas - tomber sur l'épaule . Gare aux resquilleurs! Les policiers, armés de ciseaux et de menottes, font rapidement triompher le droit.

La pruderie officielle régit arts et lettres. Livres, films et revues sont passés au peigne fin par une commission de censure, où siè-gent, dit-on, plusieurs Britanniques. Le progrès technique complique la tâche des Anastasie locales, désormais surchargées de travail. Lors de notre séjour à Lilongwe, quelque sept cents vidéocassettes étaient en souffrance, attendant d'être visionnées. Les censeurs de ce régime viscéralement anticommuniste pourchassent avec une égale vigueur les choses du sexe et les . mauvaises idées » politiques.

#### Raymond Aron censuré

Cet aveuglement produit d'inévitables bévues, voire des contresens idéologiques. Il est piquant de consulter la longue liste des ouvrages proscrits an Malawi. On y trouve, pêle-mêle, Simone de Beauvoir, Graham Greene et l'œuvre complète de Nick Carter, mais aussi l'Opium des intellectuels, de Raymond Aron, et la République des animaux, de George Orwell, pourtant l'une des

plus féroces satires du stalinisme. Malgré cela, l'air du temps souffle jusqu'au petit Malawi, moins calfeutré que naguère. Cer-

taines chevelures sont moins courtes, quelques articles « douteux - franchissent la censure, et les films ne sont plus systématiement tronqués de leurs scènes d'amour. Pépinière des futures élites, l'académie Kamuzu dispose d'une riche bibliothèque. A l'université de Zomba, les étudiants présentent des spectacles théâtraux doucement frondeurs. En lächant d'un cran la bride à sa jeunesse, le régime ne prend guère de risques. A l'université comme ailleurs, le mouchardage prévient toute rébellion. Le Malawi ayant cruellement besoin de cadres, son vieux président se doit de préparer l'avenir. Mais il se méfie depuis toujours des intellectuels. Un jour, il exprima sa crainte que les études « ne détruisent le caractère de nos garçons et de nos filles ». Pour justifier la censure et le

puritanisme ambiant, M. Banda invoque volontiers la morale ancestrale et le sentiment d'« africanité -. Il a même été jusqu'à utiliser les prénoms anglais de ses opposants pour les discréditer. Les arguments présidentiels convaincraient davantage si celui qui - soit dit en passant - se prénomme Kamuzu Hastings, ne marquait une double inclinaison pour les valeurs d'Albion et l'héritage culturel de la Rome antique. Où est, dans tout cela, la tradition zoulou ?

Celle-ci a servi surtout de prétexte à M. Banda pour renforcer son emprise ou pour éliminer ses adversaires. La secte des Témoins de Jéhovah, réprimée sans merci dans les années 70, fut dénoncée comme anti-africaine ». De même, la réhabilitation des tribunaux coutumiers a permis au pouvoir de réduire les droits de la défense. Chef tribal suprême, Kamusu Banda a valorisé les danses nationales, devenues le

premier mode d'expression culturelle. La danse est au service du système, qu'elle légitime.

Chaque 17 octobre, le Malawi célèbre avec éclat la e jeunesse des mères ». A Blantyre, dans le stade Kamuzu plein à craquer. trois mille « citoyennes » enturbannées font le spectacle. Ce sont les mbumba, les « femmes du Président ». Elles dansent et chantent les louanges de leur héros: « Uyo, uyo, ngwazi » (« Voici le sauveur »). Leurs boubous chatoyants, bleu et rouge vif, sont frappés à son effigie. On les a amenées là en autobus ou en avion spécial. Vêtu de son éternel costume trois pièces, le vieux dirigeant descend de sa Land Rover et se mêle aux danseuses en agitant son chasse-mouches blanc.

Les mbumba appartiennent, comme toutes leurs compatriotes, à la Ligue des femmes, mouvement de masse lié au parti unique. Bien avant l'indépendance. M. Banda avait vu tout le profit qu'il y avait à organiser les femmes, notamment dans le sud du pays, où la société est matrilinéaire. Il les mobilisa alors contre la Fédération d'Afrique centrale, qui servait les intérêts des colons rhodésiens aux dépens du petit Nyassaland, le futur Malawi. Depuis, la Ligue des femmes est dovenue le meilleur relais de l'action présidentielle.

#### Le chauvinisme mâle

En proclamant sans trêve l'égalité des sexes, Kamuzu Banda a consolidé le pouvoir des femmes dans le Sud ; en prétendant « libérer - celles du Nord, il s'est acquis leur soutien. Un membre de ia « convention » du parti sur cinq est une semme, un député sur quatre. C'est l'un des plus forts pourcentages au monde. An sommet, l'influence de Cecilia Kadzi-

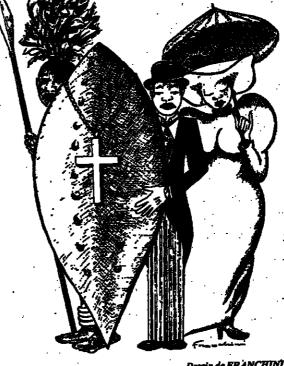

. Dessin de FRANCHINIL

mira - compagne du vieux chef depuis un quart de siècle - outrepasse largement son titre d'. hōtesse officielle ». On est à cent lieues, bien sûr,

du Women's Lib. Le paternalisme

présidentiel ne fait que refléter le chauvinisme måle propre à la plupart des sociétés africaines traditionnelles. De semailles en moissons, une grande part des travaux agricoles incombe aux femmes. Comme ailleurs, elles portent l'eau et le bois, font la cuisine, veillent au bétail, élèvent les enfants. Plus qu'ailleurs, elles participent au développement, construisent les écoles et distribuent les cartes du parti. La polygamie reste vivace, et le présid se contente d'inciter ses concitovens à traiter toutes leurs

épouses sur un pied d'égalité. Les mutilations sexuelles et les rites initiatiques sont très répandus. L'éducation sexuelle, bannie de l'enseignement officiel - puritanisme oblige, - est souvent l'apanage des grands-mères. Tabous et superstitions entravent l'apprentissage des jeunes filles, ignorantes et désarmées. Les quelques progrès de la condition des femmes sont sans ancune mesure avec leur émancipation politique.

Chaque fois qu'il quitte le Malawi, Kamuzu Banda s'adresse aux femmes et leur demande de faire régner la loi et l'ordre. Autrement dit, il leur « confie » le pays. Jusqu'à présent, elles n'ont mais failli à leur táche.

JEAN-PIERRE LANGELLIER.

Liban

Le président Gemayel tente

d'amorcer le dialogue avec l'opposition

A STATE OF THE STATE OF

dia store by act fds Jens ques Mineral

Belgig St. Sec.

Le Christ et les tarts

feltempo et .....

made a language

trust rate:

lonatiger, den seiter i 🚎 hite ci 4n ... Tyris

most felt with a series and

BIGHLY SO LE TO LET

put do como de la como

pundance of the pro-

Building to the second of the

M direc to

NOT AND WALLEY

16750r H. . . . .

in soften as

FOR BOOK :

Bud by

part in

P-1-12

SERVE TO S

1 :T.2 5 £

MANUFE SEAL . . .

MARKS WARRED

Inflight, wie ber im mig-

n Yanus et

gion large, and

SEPTEMBER 1

### HBB inc.

# Visite au dernier Fils du Ciel

Pu Jie, ancien « Empereur du Mandchoukuo » sous tutelle japonaise et frère de Pu Yi, le dernier empereur de Chine,

coule à Pékin des jours paisibles. Il tient, en tant que « député » du Lisoning, des propos parfaitement orthodoxes.

Une prudence qui n'exclut la nostalgie...

De notre correspondant

Pékin, ville austère, ville secrète ; Pékin, malgré l'ouverture de la cité interdite au peuple des campagnes, recèle toujours dans le dédaie de ses ruelles mystérieuses bien des demeures cachées. Combien de personnages à la gloire fanée, mènent, aujourd'hui, derrière les murs qui bordent les « hutongs » de la ville tartare, une existence sans éclat? Et parmi eux, combien ennuques descendants de familles princières, anciens dignitaires - connurent jadis le faste. à peine imaginable de nos jours, et le cérémonial, tout aussi insensé, dans sa précision et sa rigidité, de la cour des Qing?

Nous voici dans la rue Huguosi, au nord-ouest de la ville. Son nom lui vient d'un temple proche, aujourd'hui désaffecté, que ses bâtisseurs avaient dédié à la « protection du pays ». Des foires célèbres s'y tenaient, racontent les chroniques, du temps

Sans égaler l'activité des riches négociants de naguère, une vive animation règne dans la ruelle, où, sous un soleil de plomb, vendeurs de pastèques et d'aubergines disputent l'espace aux cyclistes, tricycles et autres charrettes tirées par des gaillards, le torse nu ruisselant de

Laissant derrière nous la rumeur marchande et les inévitables badauds que tout étranger. en Chine, attire dans son sillage, nous poussons la porte aux battants rouges du numéro 52. Un servitenr au visage rond, vêtu d'un simple maillot de corps blanc et d'un pantalon de tolle bleue, du modèle le plus ordinaire, accourt et nous conduit vers un petit iardin intérieur où poussent quelques pruniers. Au bout de l'allée, un homme de petite taille, au regard masqué derrière de grosses lunettes d'écaille, nous attend. Le cours de l'histoire eut-il été différent, cet homme fluet, au visage ridé. comme une peau de lézard, aurait pu monter sur le « trône du dragon . des empereurs de Chine. Nous avons devant nous Aisin Gioro Pu Jie, le dernier des Mandchous.

#### Le jaune blasphématoire

Étonnant destin que celui de ce personnage d'un autre siècle, pour ne pas dire d'une autre planète. Il a neuf ans - nous sommes en 1916, - lorsqu'il fait la connaissance de son frère, Pu Yi. Sous les traits de l'empereur de Chine, il imaginait une personne sévère portant longue barbe. Il découvre un enfant, âgé simplement d'un an de plus que lui, et qui, dès leur première rencontre, l'entraîne dans une folle partie de cache-cache. Les rigueurs de l'étiquette et de l'éducation impériales - en réalité, Pu Yi, depuis cinq ans, déjà, n'avait plus d'empereur que le titre - avaient tenu les deux frères dans l'ignorance complète l'un de l'autre, bien que leur existence se déroulât sous les mêmes toits de la cité interdite. Mais après les galipettes, viennent les reproches : la doublure du manteau de Pu Jie est de couleur jaune. Maladresse impardonnable : le jaune n'est-il pas réservé au . fils du ciel .? L'empereur n'a beau être qu'un gamin, il est très conscient de ses prérogatives.

Pu Jie se rappelle, aujourd'hui encore, l'incident. « De ce jour, je ne me suis plus adressé à mon

frère qu'en l'appelant « ma-jesté ». Je n'ai osé prononcer son nom qu'à notre retour à Pékin, en 1959, après notre sortie de prison ». Entre-temps, bien de l'eau avait coulé sous les ponts du Yangtze.

Frère de l'empereur-enfant, Pu Jie en fut aussi le brillant second. Pu Yi, lui-même, a reconnu dans ses mémoires les qualités intellectuelles supérieures de son cadet. D'où l'idée qu'il ent, à un certain moment, d'en faire l'instrument de sa politique en prévision d'une hypothétique restauration. L'occasion lui en fut fournie en 1928, par un incident qui, à l'époque, le toucha de près.

Cette année là, dans l'anarchie régnante, entretenues par les incessantes rivalités entre seigneurs de la guerre, des troupes du Kuiomintang, sous les ordres d'un certain Sun Dianying, ancien chef de bande, dont la fortune familiale s'était établie sur tié, du sang japonais? Devant le refus catégorique de mon frère. je fus ensuite sollicité. La raison d'Etat m'ordonnait d'accepter. On me présenta alors une série de photographies de jeunes filles japonaises de bonne famille, et c'est ainsi que je fis mon choix. J'eus la chance de rencontrer ma future femme avant notre mariage, et nous nous sommes plû; vous voyez donc qu'en fin de compte notre

union n'eut rien à voir avec la

politique ».

Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que ce mariage devait résister aux vicissitudes de l'histoire. Ayant pu échapper, en 1945, à l'arrestation par les Soviétiques, Hire Saga, réfugiée dans son pays, ne devait revenir en Chine qu'en 1961. La séparation avait duré seize ans.

Que pense, aujourd'hui, Pu Jie du Japon? Est-il d'avis que ce pays doit occuper la pre-

tions en cours, mais, estime-t-il, toujours à titre personnel, . il existe entre nos deux pays des divergences sur des questions fondamentales ».

'Mandchous » ne garde pas, au demeurant, un très bon souvenir. En cinq ans de captivité, à Chita, puis à Khabarovsk, il assure ne pas avoir appris un seul mot de leur langue. « Ils nous trom-paient tout le temps. Ils essayaient de nous faire croire que, si nous tombions dans les mains des Chinois, nous serions aussitôt massacrés ». C'était, en effet, lourdement se tromper.

temps dans la technique du « lavage de cerveaux », les communistes chinois, suivant le fameux précepte de Mao : • Guérir la maladie, pour sauver l'homme •, devaient réserver à Pu Jie, à son empereur de frère et à leur suite de « criminel de guerre » projaponais, lorsqu'ils en prirent livraison en 1950 des mains des Soviétiques, un traitement plus subtil. Par un patient travail de « rééducation », ils réussirent à faire de ces aristocrates arrogants et cruels de bons citoyens de la République populaire, doux comme des agneaux. Résultat que Pu Jie résume d'une phrase, toujours la même, à chaque interview : Autrefois, je n'étais qu'une goutte d'eau sale. Aujourd'hui, je suis une goutte d'eau qui se fond dans l'océan du peuple chinois. »

Qu'importe si le stéréotype a beaucoup servi. Depuis 1978, Pu Jie, de fait, est un « représentant du peuple » à l'assemblée de Pékin. Sous la précédente législature, il était un « député » de la ville de Shanghai. Cette année. c'est la province du Liaoning, au nord de Pékin, qui l'a délégué dans la capitale. Comment a-t-il été choisi ? Avec un aplomb parfait, le citoyen Pu Jie répond : · C'est le peuple qui m'a élu ». Dans la nouvelle Assemblée, il a même l'honneur de siéger, en tant que vice-président, dans la commission chargée des affaires des nationalitée

S'occupera-t-il particulièrement des Mandchous? « Pas uniquement ». L'intérêt du député Pu Jie va « à toutes les nationalités réunies dans la grande famille chinoise ». D'ailleurs, avoue-t-il, « Je ne sais même pas parler mandchou ».

Il est, malgré tout, conscient ou'un certain mouvement de renaissance de la culture manddans le Nord-Est. L'Association des Mandchous de la capitale l'a même invité pour une causerie, il y a quelque temps. La revue Littérature mandchoue est très prisée dans ces milieux. Maîtres de la Chine pendant plus de trois siècles et demi, les Mandchous Et Tchiang-Kaï-chek? Fut-il sont réduits, aujourd'hui, au statut de minorité nationale, lequel. d'ailleurs, peut ne pas être sans avantages. Ainsi s'explique que de plus en plus nombreux soient ceux qui n'hésitent plus à révéler leur origine : on comptait, au dernier recensement, plus de quatre millions de Mandchous.

> Pour son activité de député, Pu Jie reçoit 170 yuans (340 F par mois). C'est plus de trois fois salaire moyen d'un ouvrier. A quoi s'ajoute une rente de 100 yuans versée à sa femme. Apparemment, il ne manque de rien sur le plan matériel. Ses cigarettes sont anglaises. L'Etat a la délicatesse de mettre à sa disposition une voiture avec chauffeur, il n'a certes que deux serviteurs. C'est bien peu, comparé aux trois mille eunuques, qui peuplaient les palais de la cité interdite. Mais c'est bien suffisant pour la vie paisible qu'il mène, avec ses chats, au milieu de ses arbres fruitiers. Que pense-t-il de l'évolution de la Chine depuis 1949? « Si un empereur régnait encore de nos jours dans ce pays, la situation serait pire que du temps de Tchiang-Kaï-chek. Le député Pu Jie est un citoyen au-dessus de tout soupçon. Mais un sixième sens lui a appris à se méfier des réponses trop

Le président Gemayel a invité jeudi 18 août tous les dirigeants politiques à engager le dialogue, sous sa propre autorité, faisant ainsi une ou-

Des Russes, le « derniers des dix derniers jours. Au cours de la réunion hebdoma-daire du conseil des ministres, le chef de l'Etat a « réitéré son appel aux dirigeants libanais, quelle que soit leur position politique, à engager un dialogue franc dans le cadre du régime démocratique et des institutions constitutionnelles . Il a invité ces dirigeants à « se réunir au siège de la présidence de la Répu-blique dans les délais les plus brefs, car la présidence est au service de tout le monde ». • Elle n'est, a-t-il dit, ni partisane ni sectaire. » Passés maîtres depuis long-

M. Joumblatt, chef du parti socialiste progressiste (P.S.P.), a indiqué dans une déclaration faite à Amman à l'hebdomadaire arabe de Paris El Moustaqbal, qu'il ne se rendra au palais présidentiel que si ses conditions (transmises au chef de l'Etat libanais par trois ministres enlevés puis libérés) sont satisfaites, et qu'il ne s'y rendra qu'accompagné de ses alliés, MM. Soleiman Francié, Ra-chid Karamé et Nabih Berri. Parmi ces conditions figurerait en bonne place la conclusion d'un accord entre l'Etat et les druzes, préalable à l'entrée des forces armées régulières dans le Chouf.

Dans le nord du pays, contrôlé, selon les secteurs, par les Syriens ou par les Palestiniens, la situation reste également tendue. Une personne a été tuée et ouinze autres blessées vendredi à Tripoli par l'explosion d'une voiture piégée près d'un hôpital, a annoncé la radio officielle. La voiture piégée se trouvait à quelques mètres du siège du Mouvement du 24 octobre, une organisation locale qui soutient l'Etat liba-

#### **Deux Palestiniens** condamnés à mort

Un tribunal militaire libanais a d'autre part condamné deux Palestiniens à mort, dont un par contumace, après les avoir jugés coupables d'une tentative d'assassinat, près de Saïda, sur la personne d'un officier des services de renseignement libanais, le colonel Kassem Siblini. Le tribunal a prononcé une troisième condamnation à mort immédiatement commuée en quinze années de travaux forcés. Un qua-trième accusé a été condamné à la prison à vie, deux autres ont été acquittés. Les six accusés étaient membres du Front populaire de libération de la Palestine (F.P.L.P.), l'organisation de M. Georges Habache. - (A.F.P. Reuter.)

#### Les Palestiniens dans la Bekaa

(Suite de la première page.)

verture vers l'opposition après la vio-

lente crise qui a secoué le Liban ces

Mais, pas plus dans la Bekaa qu'à Damas ou à Tripoli (au nord Liban). où les partisans de Yasser Arafat ont transféré l'essentiel de leur commandement militaire, on ne croit au succès de la commission des Dix-Huit formée lors de la dernière réunion du Conseil central (1) de l'Organisation de libération de la Palestine à Tunis. Tout juste lui accorde-t-on le mérite d' entretenir la pression »

 La constitution d'un comité spécial pour enquêter sur les ressources et les dépenses du Fath, « parce que, à part Yasser Arafat, personne ne connaît la situation financière de l'Organisation .. souligne le colonel Abou Moussa. qui récuse la composition du comité de contrôle financier dont la création a été annoncée à Tunis lors de la dernière réunion du Conseil central de l'O.L.P.

En fait, les dissidents paraissent beaucoup moins pressés

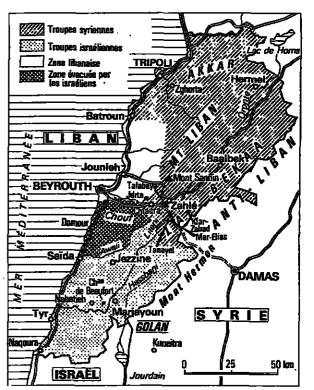

en saveur d'e un règlement des différends inter et syropalestiniens .. . Nous sommes prêts à rencontrer cette commission et à lui exposer notre position -, affirme pour sa part le colonel Abou Moussa, qui s'en tient cependant à son credo : seul le congrès général du Fath est habilité à trancher le conflit; la convocation de cette instance dirigeante de quatre cents à cinq cents membres est précisément l'une des propositions que la commission des Dix-Huit est chargée, avec l'accord de la direction du Fath, de soumettre aux dissidents. Mais ces derniers mettent plusieurs conditions à leur acceptation, ainsi que le rappelle le colonel Abou Moussa:

d'urgence - qui ait la confiance des deux parties pour contrôler la nomination des participants au congrès ;

- La création d'un -comité

 Une déclaration politique de M. Yasser Arafat - dénonçant carrément le plan de Fès, le plan Reagan, les relations confédérales avec la Jordanie, les contacts avec le régime égyptien et les sionistes - et proclamant l'attachement du chef de l'O.L.P.

aujourd'hui qu'au début de leur rébellion de voir se réunir ce congrès du Fath. . Nous pensons que nous devons avoir la majorité du Fath avec nous, alors le congrès pourra se tenir. Car nous ne sommes pas seulement en conflit avec Yasser Arafat, mais avec ceux qui sont avec lui; et nous sommes conscients que ce n'est pas facile », admet le colonel Abou Moussa, qui reflète ainsi l'une des craintes des dissidents, celle de se voir mis publiquement en minorité.

En attendant, dans la Bekaa, aussi bien à Chtaura qu'à Baalbek, un phénomène commence à prendre de l'ampleur : la population, appuyée par le Mouvement national libanais, fait de plus en plus pression pour que les différentes factions du Fath cessent de se battre à l'intérieur des agglomérations, ou bien se retirent de

(1) N.D.L.R. – Une autre instance de l'O.L.P., le comité exécutif, devait se réunir à Tunis lundi 22 août ou mardi 23 août, en présence de M. Arafat, pour faire le point des médiations en cours entre factions palestiniennes et entre Palestiniens et Syriens.

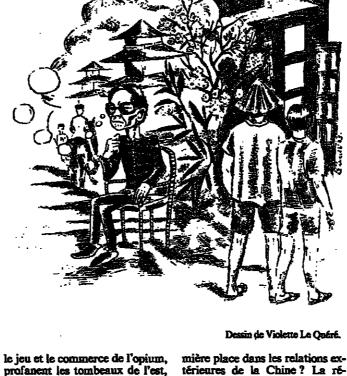

profanent les tombeaux de l'est, cent vingt kilomètres de Pékin, où reposent les empreintes de la dynastie mandchoue des Oing, ancètres de Pu Yi. Les mausolées de l'empereur Qian Long (1736-1796) et de l'impératricedouairière, la redoutable Tseu-Hi (morte en 1908), sont pillés, Tchiang-Kaz-chek fait mine de réprimer cet acte de vandalisme, puis « oublie » l'affaire : il a cu sa part de butin.

#### Une épouse choisie sur photographie

De ce jour, Pu Yi nourrit le désir de se venger du généralissime et de sa « clique ». Il sollicite des Japonais l'autorisation pour son frère, Pu Jie, de suivre à Tokyo une formation militaire. En mars 1929, Pu Jie part pour le Japon, où il est admis dans une école de cadets. Il n'en reviendra qu'en 1935, pour diriger... la gardé du palais de son frère, redevenu, entre-temps, par la grâce de ses protecteurs nippons, empereur : non de Chine, certes, mais plus modestement de l'État-croupion du Mandchoukuo, le pays Mandchou.

Le monarque marionnette p'aura jamais les armes d'un grand dessein, mais, dans la vie de Pu Jie, les années passées au Japon représentent un épisode-clé : plus encore que Pu Yi, être fragile, versatile, il devient l'homme des Japonais. Non seulement ceux-ci modifient en sa faveur les règles de succession dynastique, mais, lui-même, en 1937, consent, à la demande pressante de ses nouveaux amis. épouser une cousine de l'empereur Hiro-Hito. Pu Jie raconte: · Les Japonais voulaient s'assurer durablement le contrôle du nord-est de la Chine. Dans ce but, ils proposent à Pu Yi de prendre une semme japonaise. Un descendant mâle n'aurait-il

ponse vient, rapide, sans gêne : Oui, il faut donner la priorité au Japon ». Et d'ajouter : « Je reçois beaucoup de visiteurs japonais, vous savez. Je suis retourné là-bas à plusieurs reprises depuis ma libération. » Dans le coin-musée du salon, où il nous recoit, sous la protection bienveillante d'un portrait de Zhou Enlai, des souvenirs rappellent au visiteur ces attaches familiales : ici, quelques photos jaunies, là une calligraphie.

vraiment le traitre infame que l'on dit? L'a-t-il lui aussi détesté? Un accent de franchise semble, un instant, passer : « Lorsque nous étions dans le nord-est, je voyais en lui un sauveur, un héros. J'avais peur, c'est vrai, des communistes, je ne comprenais pas ce que voulait ce parti et, en ce sens, je me sentais plus proche des nationalistes. » Depuis lors, toutefois, Pu Jie s'est ravisé, il s'est « rendu compte » que l'ancien chef du Kuomintang - n'était pas vraiment patriote . : . Je ne dirais pas que Tchiang fut pire que les seigneurs de la guerre, mais je pense que s'il avait continué à gouverner, la Chine serait aujourd'hui une colonie des Etats-Unis ou d'un quelconque autre pays. -

Gioro Pu Jie aurait-il donc quelque chose contre les Américains? Pas du tout. . D'un point de vue global, nous partageons des intérêts communs avec les Etats-Unis -, dit-il, avant d'ajouter: . Mais, comme vous le savez, nous avons, en ce moment certaines disputes. > Comme s'il était lui-même étonné de cette incursion dans la haute politique, Pu Jie tient beaucoup à ce qu'il soit précisé qu'il s'agit là d'un point de vue « strictement personnel . Quant aux relations avec l'Union soviétique, il n'est pas tenu informé des consulta-

MANUEL LUCBERT.

au programme du Fath;

--- Le Monde • Dimanche 21 août et lundi 22 août 1983 - Page 5

EMMANUEL JARRY.

# France

lités qu'ils ont réussi à reprendre,

on a un avant-goût de ce qu'ils feraient plus tard. » M. Plissonnier

a encore déclaré : « La France a des

atouts pour réussir d'autres avan-

cées (...). L'important, c'est la

volonté politique de rassembler

toutes les énergies nationales et

populaires [avec] des objectifs clairs, des objectifs mobilisateurs. »

M. Plissonnier a indiqué que

- loin du désir exprimé par cer-tains -, la situation du P.C.F. n'est

pas « au déclin ». Il a ajouté :

· Notre parti est au cœur de la

polémique, au cœur du débat politi-

que. A partir de tous les événements

importants, on ne peut éviter de par-ler du P.C.F. La dernière réunion

du comité central avait signalé un

début de remontée de son

influence (...). Nous pouvons dire, en ce mois d'août 1983, que ce

(Lire aussi page 14 les déclara-tions de M. Plissonnier sur le

M. Michel Poniatowski, président d'honneur du P.R., estime, dans un entretien accordé à l'hebdo-

26 août), que la France a « au-

jourd'hui le gouvernement le plus

déficient de tout le monde occiden-

tal et le plus inepte de toute notre histoire depuis deux cents ans. C'est

une équipe d'inessables branqui-gnols ». Dans cet entretien, l'ancien

montée de la délinquance « large-ment d'origine étrangère, surtout

maghrébine et africaine, ce qui

ajouse à l'inquiétude . Il attaque violemment M. Robert Badinter.

ministre de la justice, dont - chacun

des octes depuis deux ans est une

contribution au désordre général et à la démoralisation de la police ».

taire d'État à la sécurité publique,

M. Joseph Franceschi, out, selon toute apparence, choisi d'oublier

une partie des turbulences ou mou-

vements d'humeur qui ont affecté depuis 1981 la police nationale.

qui seront très prochainement

promus au grade de contrôleur géné-ral, figure M. François Le Mouël,

ancien directeur de la police judi-ciaire à la préfecture de police de

C'est là un signe et même un sym-

bole lorsque l'on sait que M. Le Mouël s'était solidarisé bruyamment avec M. Marcel

Leclerc, ancien patron de la brigade

Lecierc, ancien patron de la origade criminelle, « la crim' », qui refusait, début 1982, de quitter son poste pour celui de responsable de la sireté urbaine de Marseille. L'ordre de M. Defferre, son ministre, n'avait pas su faire fléchir M. Leclerc, qui, légalement, pouvait demander à rester en poste à Paris. C'est alors que M. Le Monël aurait menacé de don-

ner sa démission si la décision de muter M. Leclerc était maintenue.

disait-on, de promouvoir le commis-

M. Defferre, considérant que « tout le monde doit obéir » au mi-

nistre, avait écarté les deux policiers

« grand flic » avait l'intention,

Mouël aurait menacé de don-

, parmi les neuf commissaires

Deux ou trois « réhabilitations »

Le ministre de l'intérieur, de leurs fonctions. Plus d'un an a M. Gaston Defferre, et son secré-

Police-

début de remontée se consirme. •

#### AVANT LA FÊTE DE «L'HUMANITÉ»

# M. Plissonnier (P.C.): un début de remontée du parti communiste se confirme

Devant des délégations des fédérations de la région parisienne du parti communiste français, réunies le vendredi 19 août à Nanterre (Hauts-de-Seine), M. Gaston Plissonnier, membre du secrétariat du uité central, a fait le point sur la situation politique française, ainsi que sur l'état de santé de son parti. Il a fait état d'un nombre d'adhésions elles de «10 % plus important qu'en 1982» et a indiqué qu'« an début de remoutée [du parti] se confirme».

Pour sa part, M. Roland Leroy, membre du bureau politique, directeur de l'Humanité, a annoncé que le nombre total de vignettess vendues pour la Fête de l'Humanité, qui se tiendra les 10 et 11 septembre au parc paysager de La Courneuve, est à ce jour de 282 302.

M. Gaston Plissonnier a souligné que le gouvernement « est parvenu à stopper la progression du chômage -, alors que - chez nos voisins [le chômage] n'a cessé de monter ». Il a rappelé que d'autres dispositions en faveur de l'emploi sont envisagées. • Nous les soutenons activement ., a-t-il affirmé avant d'ajouter que « des mesures plus décisives » sont nécessaires, notamment la mise en œuvre d'aune politique industrielle dynamique, créatrice d'emplois : ; la reconquête du marché intérieur, pour laquelle il a indiqué qu'il fallait - lutter avec ardeur - ; l'utilisation, - avec énergie, de l'important secteur public et nationalisé.» : la poursuite de l'effort pour rééquilibrer notre commerce extérieur en élargissant

nos coopérations internationales ». A propos de la défense du pouvoir

 Porter atteinte au pouvoir d'achat des petits et moyens revenus, que se soit par le biais des salaires ou de la fiscalité, ne peut que freiner la croissance et donc peser négativement sur l'emploi. »

Le dirigeant communiste a évoqué - la crise qui dure depuis douze ans », et » l'héritage difficile laissé par la droite, plus lourd que certains ne l'avaient estimé au départ . Il a violemment dénoncé l'action que mène . la droite et le patronat - contre la - politique nouvelle ., stigmatisant ceux qui expatrient des capitaux, y compris une partie de ceux qu'ils reçoivent sous forme de subventions ».

Il a poursuivi : « Si par malheur la droite revenalt au pouvoir, ce serait pire Si la droite était restée, on compterait près de trois millions de chômeurs. Quand on voit comment ils opèrent dans les municipa-

#### DANS L'HEBDOMADAIRE « L'EXPRESS »

#### Raymond Aron estime qu'un « retrait temporaire » aurait été la meilleure chance de M. Giscard d'Estaing

Sous le titre « L'opposition en droite la plus bête du monde » nous quête d'elle-même », Raymond Jean Jaurès et Léon Blum (...). »
Aron s'interroge dans l'hebdomaParlant de M. Giscard d'Estai daire l'Express (daté 19-25 août) sur les raisons du malaise de l'opposition. Il explique notamment : « Les socialistes en 1981, pouvaient tenir un langage nouveau, se réclamer d'un socialisme jamais vu, multiplier les propositions (...), en bref, déraisonner et jouer sur la démagogie. (...) L'opposition en deux ans n'a pas pris un langage nouveau. Ses trois chefs ont été au pouvoir. (...) Une future alternance risque d'apparaître comme un retour ou une restauration. Le plaidoyer pour un retour qui ne serait pas une restauration exige autrement d'invention et de tact à la fois que la vielle

chanson de la gauche contre « la

Parlant de M. Giscard d'Estaing, « le plus brillant, le plus intellige de sa génération . Raymond Aron estime qu'il « aurait du disparaitre pendant deux ou trois ans. (...) Le retrait temporaire aurait été la meilleure chance de l'ancien prési-

dent. (...)
Quant à M. Chirac, Raymond Aron pense que le R.P.R., auquel il est · lié », le · compromet en tant que candidat à la présidence de la République ...

Enfin, évoquant M. Barre, l'éditorialiste de l'Express estime que • le jour où les Français éprouveront les besoins d'un Poincaré à la tête de l'Etat, il aura sa chance, confirmée chaque mois par les sondages. »

#### APRÈS LES PROPOS TENUS PAR M. MARCHELLI

# M. Defferre se déclare favorable à une politique de coopération avec les pays fournisseurs de main-d'œuvre

De notre correspondant

Marseille. - Interrogé le ven-dredi 19 août sur les déclarations faites au sujet de la politique de l'immigration par M. Paul Mar-chelli, délégué général à la Confédération française de l'encadrement C.G.C. (le Monde du 18 août), M. Gaston Desferre, ministre de l'intérieur, a jugé • à la fois illégale, immorale et contraire aux principes les plus élémentaires - l'idée de renvoyer dans leur pays d'origine les immigrés séjournant en France depuis moins de dix ans. « Ce serait, a dit M. Defferre, porter un coup très dur à l'économie française. - Le ministre s'est prononcé, en revanche. favorablement sur la suggestion formulée par M. Marchelli de « réaliser des investissements - dans certains pays étrangers, et notamment en Algérie et au Maroc. « La véritavocation de la France, a explique M. Defferre, pourrait être, en effet, de former professionnellement des travailleurs immigrés qui pourralent ensuite retourner dans leur pays d'origine, où nous aurions construit des usines modernes. Pour y parvenir, il faut pratiquer une po-litique de coopération internationale avec les pays fournisseurs de main d'œuvre et producteurs des matières premières dont nous avons

Au sujet des expulsions d'étrangers, M. Defferre a estimé qu'il fallait · protéger et même honorer » les travailleurs étrangers, qui sont des gens honnêtes et qui rendent service à notre pays. Mais il y a - a-t-il poursuivi - les faux touristes, tous les clandestins, tous ceux qui travaillent au noir et qui affluent en France en ce moment parce qu'ils ont appris que, chez nous, il y avait des garan-ties qui n'existent pas dans d'autres pays. Pour ceux-là, pour tous ceux qui commettent des délits ou même parfois des crimes, la police et la justice doivent faire tout leur devoir.

înterrogé, d'autre part, sur l'in-culpation pour complicité d'escro-querie dans l'affaire des fausses factures de Marseille de l'un de ses anciens adjoints, M. Jean Masse, le maire de Marseille a fait remarquer : « Avant que ce gouvernement ne soit constitué, les affaires de ce genre étaient le plus souvent étouffées. . . J'ai dit il y a un an a ajouté M. Defferre, que toute la lumière seratt faite. Vous le voyez, je suis ministre de l'intérieur, je joue un certain rôle au gouvernement et c'est à Marseille que la justice est la plus active et la plus sévère.

## L'OPÉRATION « JEUNES ÉTÉ 83 »

# La «tournée des popotes» de deux ministres en Provence

QUAND JETAS PETIT

J'Ainais Mieux Jouer

AUX COW-BOYS!

De notre correspondant régional

Marseille. - M. Gaston Defferre, ministre de l'intérieur et de la décen-tralisation, et M<sup>m</sup> Edwige Avice, ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports, sont allés en-semble, vendredi 19 août, à la rencontre des jeunes sur leurs lieux de vacances, à Peynier, près d'Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) et à Buoux, près d'Apt (Vaucluse). Une sorte de «tournée des popotes» détendue qui avait pour but de véri-fier les conditions dans lesquelles se déroule l'opération «Jeunes été 83».

Le camp des pionniers de Peynier, organisé sous l'égide du Scoutisme français des Bouches-du-Rhône, en collaboration avec les services de la sécurité civile et de l'Office national des forêts, s'était mis en frais pour recevoir les deux représentants du gouvernement et les autorités locales. Danses, mimes, chants, repas pris en commun sous les pins : c'était a fête, mais aussi l'occasion de montrer aux visiteurs le travail accompli au service de la communauté.

#### La « coio »

Pour la seconde année consécutive, un millier de jeunes, garçons et madaire Paris-Match (date filles de quatorze à dix-sept ans, venus de toutes les régions de France ainsi que de Belgique et d'Allemagne, ont participé à une opération de surveillance et de prévention des incendies. Leur tâche: reconnaître et identifier toute fumée suspecte à partir de vigiles im-plantés dans des zones sensibles, utiministre de l'intérieur dénonce la iser les moyens de transmission radio et éventuellement porter secours à des personnes en danger. Des va-cances « fatigantes » mais « utiles » qui les out tous enthousiasmés. « Au début du mois, expliquent des scouts d'Arras, en chemise écarlate, il y avait des feux partout ; on a peu

pardonné à M. Le Monël sa fougue

et son opiniâtreté. Le « grand flic »,

classé à tort ou à raison à gauche,

sera contrôleur général si aucune embûche de dernière minute ne sur-

Ce n'est pas tout. A l'occasion de

la célébration du trente-neuvième

anniversaire de la libération de Paris, vendredi, un officier de paix

reçu les insignes de chevalier du Mé-rite national. Ce même homme de-

vait être décoré... il y a un an, mais

des accusations de la fédération

C.G.T. de la police ne l'avaient pas

permis. Selon la C.G.T., M. Ma-

rietti avait prononcé devant ses su-

bordonnés des propos xénophobes.

La « police des polices » avait été chargée d'une enquête. Enquête positive pour M. Marietti, négative pour la C.G.T...

Au cours de la même cérémonie

M. Franceschi a serré la main de

M. Gandossi, président d'un syndi-cat de policiers classé à l'extrême

droite, la F.I.P.P., policier révoqué après la manifestation du 3 juin, ju-gée séditieuse. Une poignée de main

· inévitable », dit-on au secrétariat d'Etat, puisque M. Gandossi était

invité comme représentant de sa fé-dération. Une poignée de main qui ne vaut pas « réconciliation » L. G.

municipal, M. André Mariett

responsabilité des jeunes, des pro-blèmes de solidarité... « Vous menez une action exemplaire », s'est félicité le ministre, qui a rendu hom-mage à la générosité et à l'efficacité de tous les jours » de ses interlocu-Même scénario à Buoux, dans l'un des centres de vacances de la

Entre la pêche de Provence et la

portion de camembert, on a fait cer-cle autour de Mª Avice pour discu-

ter du rapport Schwartz, de la pro-

tection de l'environnement, de la

ville de Marseille niché entre deux hautes falaises du vallon de l'Aignebrun. M. Defferre et M= Avice ont parcouru les cinq ateliers d'informa-tique, de memuserie, d'électricité, de plomberie et d'astronomie ou

passés. Dans cette période de crise, de chômage et suriout pour les en-fants habitant des quartiers déshé-rités, il fallait faire autre chose. Les rites, il fattati faire autre choie. Les jeunes veulent savoir quelles seront leurs perspectives d'avejur, et nous devions répondre d'oeste aspiration en leur domant une trititation professionnelle. Pour Mª Avice, qui a tiré à Maisseille les canclusions de cette journée sur le terrain, il importe cependant d'assurer un « suivi ». « Notre responsabilité, a-t-elle souligné, est de ne pas faire naître des espoirs que nous serions ensuite incapables de nourrir. »

Dessin de PESSIN.

faire du sport et l'on organisait des

loisirs. Mais les camps de vacances classiques sont maintenant dé-

GOY PORTE the late to experience adjusted one

· control full a contractor of

#### Justice.

## Comment sortir de prison

Au terme d'une longue bataille juridique, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné. mardi 16 août, la remise en liberté d'un trafiquant de drogue doublé d'un cambrioleur, Philippe Mano, trente quatre ans, écroné depuis le 6 décem-bre 1982 à la prison de Gradi-gnan (Gironde). A son domiile, les policiers avaient découvert, au cours d'une pre-mière perquisition, 135 grammes d'héroine pure, des armes et un butin, évalué à 4 millions de francs, provenant

de cambriolages commis dans la Une fois Philippe Mano incarceré, les enquêteurs procédèrent à deux nouvelles perquisitions. C'est là que va commencer la bataille juridique. Les avocats du détenu contestent les conditions de la deuxième perquisition, mais la cour d'appel de Bordeaux ne les suit pas dans leur démarche. Les co Mano saisissent alors la Cour de cassation qui, elle, leur donnera raison et renvoiera l'affaire devant la Cour d'appel de Poi-

Entre-temps, l'affaire vient en correctionnelle, le 9 juin dernier.

Mano est condamné à trente et un mois de prison. Les avocats font valoir que l'instruction aurait du être suspendue jusqu'à la décision de la Cour de cassation, demandent l'annulation de la procédure et l'obtiennent. Parallèlement, le 22 juin, le tribunal de Bordeaux, se fondant sur la nonveile inculpation, révoque le sursis, et décide que Mano, en attendant le nouveau jugement, devra purger ses trente et un mois de prison. Nouveau pourvoi en cassation, nouveau renvoi devant la cour d'appel. Les magistrats ont estimé, le 16 août, qu'il n'y avait pas lieu de révoquer le sursis. Mais l'ordonnance de détention préventive étant arrivée à expiration le 6 août, le trafiquant a lement soumis à aucune obligation judiciaire!

Est-il nécessaire de prégiser que Philippe Mano, trafiquant notoire et cambrioleur chevromé, est, depuis trois jours, introuvable? La justice a par-fois des raisons dont la raison est ? assurément en droit de s'éton-

J.M.D.S.

## Education

 Allocation de rentrée scolaire. - M. Pierre Bérégovoy, ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, écrit, dans une lettre adressée à M. André Bergeron, secrétaire général de Force ouvrière, qu'il « n'est pas apparu possible au gouvernement d'aller au-delà de importante revalorisation de 12 % 11 août). Le ministre répond ainsi en 1982, est portée à 295,80 F.

au dirigeant de F.O., qui avait demandé un relèvement plus impor-tant de l'allocation (le Monde du 16 août). M. Bérégovoy explique que cette décision représente - une masse financière de l'ordre de 1,5 milliard de francs, dont la progression doit demeurer compa avec le souci de l'équilibre financier de l'allocation de rentrée scolaire, de la Sécurité sociale ». L'allocation décidée récemment » (le Monde du de rentrée, qui s'élevait à 264,60 F,

# Graphologue MSI

apprenez quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par MSI-Ecole Suisse de Graphologie Dep. M.F. Beau-Site 65. CH-2603 Pery (Borne)

#### Trafic d'armes : quatre Algériens arrêtés

unitions a été découvert dans deux voitures occupées par quatre xnmes d'origine algérienne, dans nuit du mardi 16 août, au poste frontière franco-belge de Rekkem, près de Tourcoing (Nord). Il avait été acheté en Belgique et devait être livré en Algérie, a-t-on appris seule-

nt vendredi 19 août, MM. Abdel Oushab Ben Chenouf, quarante-cinq ans, ancien pi-lote de ligne à Air Algérie, Mohamed Haider, trente-sept ans. restaurateur à Ostende, Moktar Mahidi, vingt-neuf ans, sans profession. et Mohamed Litim, cinquante-huit ans, né en Algérie et domicilié à Marseille, ancien légionnaire, ont été inculpés vendredi 19 août, par un juge d'instruction au tribunal de Lille, M. Benoit Wargniez, de « détention et de transports d'armes de quatrième catégorie et de munitions

de première et de quatrième catégorie », ainti que d' « importation en contrebande de marchandises probibées ou fortement taxées » et écroués à la maison d'arrêt de Loos-

Dans le coffre des deux véhicules. les douaniers avaient découvert onze carabines de guerre, soixante-dix chargeurs vides, seize mille six cents cartouches de différents calibres ainsi qu'une vingtaine de passemontagne et des termes de camouîlage. « Toutes ces armes, a déciaré M. Ben Chenouf, considéré comme le responsable du groupe, étaient destinées à être revendues à des amis chasseurs. - Les enquêteurs retiennent pour leur part deux hypothèses : un trafic à but lucratif ou un transport d'armes destiné à un mouvement politique algérien d'opposition.

# DEASSOCIATION POLECOL La maternité par

Mile to the second of the seco Print a certain and a market of the comment of the

STATE OF THE BOTH THE STATE OF वित्र विकास करिया । स्थापन । वित्र विकास करिया । स्थापन ।

al sesses. "ININS de le Paris Assert de de Especie. de mei mistir terder some M. M.

## Un vide juridopac plus apparent que reci

2012 A la direction des le les civies du ministère de la **இது செலியும் நேரையில் க**ூடி tese de textes, familiares 205 & Dus lest garest 1, 1 RESISSION OF PERSONS AND AND IN prè pas entaches d'ausgeste k commit a passe entre a Diple demandeur et 1 Fizik

THE PARTY OF THE PARTY

to technique de l'argentina to protection alia than else. A THE COCKETS THE SECURITY OF THE ate particuleren. Geleg in abe de deverier e-12-4 anglier a p gousen of the third appropriate e nodeltes dependant in. ANDRES E- SE TRANSPORTE THE CLEAR GUE SOM I TH the choise, old repose suc SE INDICATION à la Materiore de Profit de l'adoption Sed Farocia 348-5 du code

of borners eutrasse. Chicarita AME II GEOGRA TOWN IN TOWNS great à l'adoction des enfants e mons de deux 175 m g de agent doe on he people 4 42. Bagiel. Secret terms as service de Section sociale of prefigering the first term and the first region to the Gentle Bulliances Colone a Content is disposition on the plus designs Quit wante the adoptant of addition of later te parente ou d'alliança Belle southe person active dans teta attuel den Boses, il sorribre due l'appare angenda of the Casta Hitte. Co Qui Carma! de adomer contace dans in

# EUX OPINIONS gr Jullien : « A quel prix".

Ropale de Carrier de la Carrie Service de la record de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la comp the to to muticine a bar cake of the PART BANKSTONE ST. MILLS like personne, is Printe See of the second of the secon Se ge Lineministe de binne Par le Par Pre VIII en La tierible espicar Principle Committee Commit Simple effective Totals and por que la considera de la con Mais, alleries, par a fondamentale: de Ore Sign Mar Junear Intergios stilling tile par den La condust is true miter the decided the Black and the the a lower les manches A Partience

nouvelle responsable

A company of the same of a Bare have a print a second CHEST Sales Shad to an arrangement of the control o of the part property and to the same there is the Charge tidring grant of the second Die Time digned singue Service Private & S. William St. Com. from an expert of a second part of ques 18 anniques to prop 1 to branches & Street Some Well will From the Marie Antiseite palar rappositualis · Ere word Capper with A STATE OF THE STATE OF THE PARTY OF THE PAR Saterques de en famplicamen. Fr. farently seems frager for the fire

What is appreciately and seem to the seem

valere lesser careers

#5000 mg (1)

#### ## 12 in 12 per inn

determine the second

ABAR III Innoneral Alling III Bunganari ali Bugangan II ing i

Tabergum B. B. W. Burt. B. State.

Thatse seems as yet . . . . . .

والواوا والمجتدال

MERCH MARKET NO. 10 1.

See the service of the latest and the second

Come was as you along you are

THE PERSON WAS ARREST TO

western nearly a

"ON THE BELLEVILLE

Page 6 – Le Monde • Dimanche 21 août et lundi 22 août 1983 🚥

Officiellement, l'Association a été portée sur les fonts baptismanx par le Journal officiel, le le juillet dernier. Elle se donne pour mission « de diffuser les progrès de la recherche médicale et paramédicale contre la stérilité, de lutter pour que les femmes et les hommes stériles puissent assurer volontairement leur descendance, de lutter pour la reconnaissance des mères par substitution et d'agir pour la re-conaissance des pères céliba-taires ». En clair, l'ANIAS se propose d'aider les couples dont la femme est stérile à trouver une mère de remplacement (voir encadré) et de jouer un rôle de « trait d'union et de conseiller ».

Présidée par une infirmière, surveillante en chef dans un hôpital parisien, l'ANIAS a son siège à Paris. Assailli de coups de téléphone, bombardé de demandes de rendez-vous, M. Marot, quarante-deux ans, conseiller

factor W.

pares lains of a second de champe pares

fatte but an are senten by

THE A CAMPAGE OF THE PARTY OF T

special actions of the second of the second

Ministration of the pre-

et less division

mater der ein

andre de la lanca.

to proceed and in

**阿斯斯克女**司

got ar erfalt.

Mark British . . .

Maria Ar North Co.

Barrier Carrier

en de star de

Section 1997 And 1997

y Wale

4444

MALE \*\*:

and above 12-2

A Charles of the second

n d'inferima

Comment sortir de prison

M. CHRISLIA.

Justice

Malicular .

a fact a Minima

A trente et un ans. Macali révait de donner la vie. Sa stérilité l'en empêchait. Un jour d'automne 1982, sa sœur jumelle lui propose d'abriter l'enfant qu'elle désirait tant en recevant, par insémination artificielle, le sperme de l'époux de Magali. Après l'accouchement, le nouveau-né ainsi conçu rejoint son foyer... Ce dénouement a scandalisé les uns, ravi les autres. Les fondateurs de l'Association nationale de l'insémination artificielle per substitution (ANIAS) (1) l'invoquent pour justifier leur démarche.

Aux États-Unis, l'insémination artificielle par substitution est pratiquée depuis trois ans et serait à l'origine d'une quarantaine à une centaine de naissances, selon les différentes estimations.

Des officines spécialisées ont vu le jour et, au début de cette année, un contrat pour une telle naissance se négociait entre 25 000 et 33 000 dollars (170 000 à 230 000 francs). Si, aux États-Unis, la maternité par procuration n'a pas résisté longtemps à la tentation mercantile, rien ne prouve que la France y succombera. Quoi qu'il en soit, les scandales nés outre-Atlantique de l'in-dustrie des « surrogate mothers » (mères substituts) ont le mérite de mettre à nu quelques-uns de ses effets pervers potentiels.

Dossier établi par Vincent Hugeux

pédagogique, s'efforce de retracer la genèse de l'association : L'initiative, explique-t-il, revient à des professionnels des milieux médicaux, sensibilisés par le désarroi de couples, de parents et d'amis. •

Ainsi, au cours de l'enquête qu'il a menée auprès de gynécologues, de juristes, de psycholo-gues, M. Gilbert Régnier, radiologue et secrétaire général de l'ANIAS, a découvert que de nombreuses femmes atteintes de stérilité souhaitaient la création d'une structure inspirée de l'exemple de Christine et Magali. - Elles venaient nous voir.

un magazine à la main, persuadées d'avoir trouvé la solution, raconte M. Marot. Parfois, elles s'étonnaient que l'insémination par substitution, pratiquée aux Etats-Unis et en Suisse, reste inconnue en France. Leur seule exigence : le respect de l'anony-

#### 10 000 F de frais

Anonymat, engagement librement consenti... La philosophie de l'association repose sur ces deux notions. Ainsi, chaque dossier transmis à la commission des « sages » recoit un numéro, de sorte que le nom du couple demandeur n'apparaisse jamais.

De même, la procédure ne prévoit aucune rencontre entre le couple demandeur et la « mère biologique ». « S'ils veulent se voir, libre à eux, précise M. Jacques Marot. Cela peut se passer chez un avocat, par exemple, mais pas chez nous. .

A l'occasion du premier échange de correspondance, l'ANIAS informe les candidats des modalités : débours de 5000 francs pour le traitement du dossier, d'une somme équivalente pour couvrir les frais d'exament, possibilité de rejet de la demande. • De toute façon, s'empresse d'ajouter M. Marot, même en cas de refus, le psychologue cherche une solution avec eux. La commission n'a rien d'un tribunal. Il ne s'agit pas de rononcer une condamnation -.

Dix mille francs de frais, 600 francs de cotisation : ces tarifs ne risquent-ils pas d'écarter d'emblée les ménages peu for-tunés ? - Pas du tout, répondent les responsables. Prenez un couple où les deux conjoints travaillent; disons que chacun gagne 4500 francs mensuels. Le coût atteint un mois de salaire. Attention, cet argent n'atterrit pas dans notre poche, il sert à règler les honoraires des

Les fondateurs de l'association voient dans cet appel à des consultants extérieurs un gage de sérieux et d'objectivité.

L'ANIAS laisse, en revanche, aux hommes de loi le soin de gérer d'éventuelles transactions entre futurs parents et mère de remplacement. - Ça ne nous re-garde pas: Que les motivations soient généreuses ou intéressées. ce n'est pas de notre ressort. Nous n'avons pas à en juger. -· L'idée de donner quelque

chose à la femme qui offre un

enfant à un couple si désireux d'en avoir un, renchérit M. Régnier, ne me paraît pas immorale. Mais il ne s'agit en aucun cas d'acheter l'enfant. •

A cet égard, les animateurs de l'ANIAS se disent conscients des écueils éthiques et juridiques qui risquent d'entraver leur démarche. - Si vide juridique il y a, commente M. Marot, tachons d'en tirer parti plutôt que de le subir. • Quant aux éventuelles impasses - refus de la mère biologique d'abandonner l'enfant, désaveu du père donneur — ils les tiennent pour des hypothèses d'école, en vertu de l'engagement contracté par les parte-

Au point d'avouer une surprise teintée d'amertume face aux objections : « Nous permettons de créer la vie, qui peut nous blâmer? s'emporte M. Marot. Que peuvent dire l'Église,

Quarante-huit heures après le véritable « lancement » dans le grand public, l'association affirmait avoir recu quinze demandes d'adhésion de la part de couples stériles et une soixantaine d'appels de jeunes femmes disposées à jouer le rôle de mère de substitution. - Nous avons été pris de court, concède M. Marot, il faut nous laisser le temps d'installer des structures. Mais, à la rentrée, vous verrez, tout aura été mis en place. >

(1) ANIAS: 6, rue Robert-Estienne, 75008 Paris. Tél.: 16(1) 359-26-11.

#### Course d'obstacles

Soucieuse de venir en aide à des couples « sérieux et mo-tivés » l'Association nationale de l'insémination artificielle par substitution (ANIAS) a imaginé une procédure com-

Sur simple demande écrite, le couple reçoit un im-primé décrivant les démarches et sollicitant l'autorisation de mener une enquête sociale, accompagné d'un question-naire. Il retourne celui-ci à l'association, ainsi que le montant de la cotisation an-nuelle (600 F), droit d'entrée acquitté par tous les adhérents, qu'il s'agisse des mères biologiques ou des parents. L'ANIAS se livre alors à une

première étude afin d'écarter les candidatures jugées dou-teuses. Passé ce filtre initial, le dossier confidentiel, complété entre-temps, est transmis à une comm sages, composée de six à huit consultants extérieurs : un ou deux médecins, un psychologue, un avocat, un journaliste, un salané... Les demandeurs versent une somme de 5 000 F, destinée à régler les honoraires des membres de la

Dans un délai d'un mois, celle-ci se prononce à la majorité et rend un avis. Un verdict défavorable, obligatoirement motivé, ne peut donner lieu au remboursement du montant acquitté. Dans ce cas, la procédure tourne court, à moins que le couple demandeur ne avec le psychologue, aux ca-rences relevées par la commission. Si celle-ci délivre un avis favorable, le psychologue reçoit les candidats pour un entretien approfondi.

Le pere subit un examen sanguin et une analyse de sperme. Son épouse doit fournir la preuve de sa stérilité par le biais d'un certificat médical. L'association choisit alors parmi ses adhérentes une

mère de substitution, préalablement soumise à une série d'examens, à une enquête sociale et à un entretien sur ses demandeurs prennent en charge les frais engagés, soit 5 000 F.

A ce stade, les responsables de l'ANIAS suggèrent aux demandeurs de consulter un homme de loi, notamment en cas de versement d'une aide ou d'une compensation à la mère biologique.

Un médecin pratique ensance, la mère naturelle avant bébé, le père établit la filiation en reconnaissant l'enfant. Ultérieurement, le conjoint adopte le nouveau-né. Celui-ci quitte sa mère naturelle pour rejoindre le foyer dans un délai conforme aux prescriptions des médecins.

# Important vol de bijoux chez Cartier

Des bijoux, dont la valeur est estimée à 30 millions de francs, ont été volés, vendredi 19 août vers 12 heures 30, dans la boutique Cartier, à Cannes, par deux hommes qui s'étaient tout d'abord fait passer pour des clients. Après avoir exa-miné quelques pièces de joaillerie, les deux malfaiteurs ont sorti leurs armes et rapidement neutralisé, en les enchaînant à l'aide de menottes, les sept employés de la bijouterie. Ils ont alors fait main basse sur le contenu des vitrines et des coffres puis ont entassé leur butin dans un sac. Après avoir détruit les bandes vidéo des quatre caméras automatiques installées dans le magasin, les deux hommes se sont éclipsés, se

#### M. Defferre : « C'est à Marseille que la justice est la plus sévère. »

Le ministre de l'intérieur, M. Gaston Defferre, évoquant ven-dredi l'inculpation dans l'affaire des lausses lactures de M. Jean Masse, ancien adjoint au maire de Mar-seille, a déclaré qu'- avant que ce gouvernement ne soit constitué, quand des affaires de ce genre éclataient, elles étaient souvent étouffées -. M. Defferre a précisé : · Je suis ministre de l'intérieur et je joue un certain rôle au gouvernement, et c'est à Marseille que la justice est la plus active et la plus sévère. »

• Un père et son fils (suite). -Le père du petit Youen Botrel passera un mois en prison pour avoir re-fusé de confier son fils à son ancienne femme pour un mois de vacances (le Monde du 20 août). Youen Borrel, âgé de sept ans, est pour sa part toujours sous la protection du comité de soutien de Saint-Segal, commune du Finistère. Mais, après le père, c'est la mère de Youen qui a des démêlés avec la justice. M™ Annie Bouzille a été interpellée et placée en garde à vue, vendredi 19 août, à Châteaulin, après s'être emportée contre le gendarme qui enregistrait sa plainte pour nonprésentation d'enfant. Mes Bouzille aurait balayé du bras des documents, renversé une machine à écrire, et se serait énervée dans la

• Référé d'expulsion contre la SCOP Bourgogne-Presse. – Le vice-président du tribunal des ré-férés de Dijon, M™ Mireille Imbert-Quaretta, a ordonné le Vendredi 19 août, l'expulsion de la Société Coo-pérative Ouvrière de Production (SCOP) Bourgogne-Presse - éditrice de La Bourgogne Républicaine – et de tous les occupants de l'ancienne imprimerie des Dépêches de Dijon que M. Jean-Charles Li-gnel, P.-D.G. du groupe Le Progrès, avait fait demander lors de l'audience du 12 août. Ce qui veut dire en clair que les forces de l'ordre neuvent intervenir immédiatement dans les locaux situés aux 15, 17 et 19, rue de Colmar à Dijon. Selon M. Bernard Biraud, directeur administratif de Bourgogne-Presse, il ne saurait en être question, étant donné le rapport de force actuel, très défavorable à M. Lignel. Dans un communiqué publié à Paris, la Fédération Française des travailleurs du livre C.G.T. indique qu'elle • fera jouer la solidarité active en cas d'évacuation des travailleurs de Bourgogne-presse, et que cela ne sera pas sans incidence sur la parution des quotidiens ».

 L'enquête sur la mort d'un chauffeur de l'ambassade du Yé-men du Sud à Paris. - Les policiers de la brigade criminelle excluent désormais que l'incendie d'une voiture dans lequel est mort, le 15 août, un chauffeur de l'ambassade du Yémen du Sud à Paris soit d'origine criminelle (le Monde du 19 août). Deux hypothèses sont envisagées : soit le chauffeur est mort à la suite d'une fuite d'essence et d'un court-circuit; soit il s'est suicidé en s'aspergeant d'essence dans la voiture et en y mettant le feu.

perdam dans la fonle qui circulait sur la Croisette.

Au vu des photographies que leur ont présentées les policiers, les employés de la bijouterie auraient forsants yougoslaves, Bruno Sullak - évadé en juin 1982 d'un train, lors d'un transfert de prison à prison et Radisa Joanovic. Ces deux hommes seraient des spécialistes de ce type de cambriologe. Ce vol est l'un des plus importants commis en France depuis 1980, lorsque, dans la villa d'un prince du Oatar à Cannes, des malfaiteurs s'étaient emparés de bijoux d'une valeur de 80 millions de francs.

#### Nouvelles Frontières en conflit avec l'administration

Deux mille cinq cents touristes en vacances aux Antilles sont quasi-ment bloqués à la suite d'un différend qui oppose la direction de l'aviation civile et la voyagiste Nouvelles Frontières.

Le 5 juillet dernier, l'administration refusait officiellement d'accor-der cinq rotations mais autorisait Nouvelles Frontières à mettre en place huit vols exceptionnels pour les vacances. Ces buits vols ont été effectués dès juillet sans que la concertation avec l'administration, demandée par Nouvelles Frontières, ait permis d'augmenter le nombre de rotations. Pourtant, le voyagiste avait vendu dans le même temps un nombre de billets correspondant aux buit vols hebdomdaires espérés.

Ses clients sont donc obligés de se rabattre aujourd'hui sur les vols vacances réguliers d'Air France, aux frais de Nouvelles Frontières et dans la mesure des places disponibles. Les temps d'attente qui résultent de cette situation peuvent atteindre olusieurs iours.

 Dans la Somme, chasse à l'homme pour retrouver le meurtrier présumé de quatre personnes. - L'auteur présumé du triple meurtre découvert le 17 août à Magnac-Laval (Haute-Vienne), Rémy Potey, quarante-quatre ans, un agriculteur de cette commune prohe de Limoges, était activement recherché ce samedi 20 août dans la région de Forges-les-Eaux (Seine-Maritime). Le 17 août, on découvrait les corps de Paulette Potey, quarante-cinq ans, l'épouse de Rémy Potey, de leur fils Vincent, quinze ans, et d'un camarade de ce dernier. Jossey Gaudely, treize ans, dans l'appartement des Potey. Les deux garcons avaient été tués chacun d'une balle dans la tête. M™ Potey aurait été asphyxiée à l'aide d'un gaz indéterminé. Quant à Rémy Potey, il avait dispanı.

Or la voiture du meurtrier présumé a été découverte, le vendredi 19 août, près d'une ferme de Saumon-Lapoterie (Seine-Maritime). Dans la maison, on trou-Lemercier, tué d'une balle, et son épouse, grièvement blessée par balle. Dans le véhicule abandonné, il y avait, nous indique notre correspondant à Amiens, une lettre dans laquelle Rémy Potey confesse le triple meurtre de Magnac-Laval.

• Deux attentats contre des musulmans dans le Sud-Est. - L'appartement du trésorier départemental du Vaucluse de la Confédération des Français musulmans rapatriés d'Algérie et leurs amis (C.F.M.R.A.A.) a été partiellement détruit par un incendie d'origine criminelle, dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 août à Avignon.

D'autre part, l'attentat à l'explosif contre un foyer-hôtel de la Sonacotra, dans la nuit du jeudi 18 au vendredi 19 août à Marseille, qui a provoqué d'importants dégats matériels, a été revendiqué par un correspondant anonyme se réclamant du groupe d'extrême droite, Charles-Martel.

#### **Sciences**

• Le cyclone Alicia a tué au moins dix personnes dans la région de Galveston et de Houston, au Texas, qu'il a balayée mercredi 17 et jeudi 18 août. Les dégâts se compteraient, selon des autorités texanes, en milliards de dollars, et vendredi soir 270 000 personnes étaient encore privées d'électricité. La région a été déclarée sinistrée par le président Reagan, ce qui ouvre la voie à une assistance (édérale aux victimes. (A.F.P., A.P.).

◆ Le cargo spatial Progress-17 s'est amarré, vendredi 19 août, à 15 h 47 (heure française), à la sta-

tion orbitale Saliout-7. Lancé mercredi 17, Progress-17 apporte du combustible, des équipements et matériaux d'expérience, et aussi du courrier destiné aux cosmonautes Vladimir Liskhov et Alexandre Alexandrov, qui séjournent, depuis le 27 juin, dans la station. - (A.F.P.)

• Un essai nucléaire soviétique souterrain en Nouvelle-Zemble a été enregistré, jeudi 18 août, par des instituts italiens et néerlandais. La Nouvelle-Zemble, île de l'océan Arctique, est un lieu usuel d'expérimentation nucléaire soviétique. -(A.F.P., Reuter)

#### Un vide juridique plus apparent que réel cas d'un couple marié uniquement.

« Parler de vide juridique en matière d'insémination artificielle relève de l'abus de langage. » A la direction des affaires civiles du ministère de la justice, on refuse d'accréditer la thèse de textes fantômes, propices à tous les excès. Si la transmission du nouveau-né telle que l'envisage l'ANIAS na paraît pas entachée d'illégalité, le « contrat » passé entre le couple demandeur et la mère naturelle n'a sucune valeur juri-

La technique de l'insémination, précise-t-on à la chancellene, ne déclenche aucune procédure particulière. Seule la formule de l'adoption permet au bébé de devenir enfant légitime du donneur et de son épouse, les modalités dépendant du comportement de la mère biologique. Quelle que soit la for-mule choisie, elle repose sur une renonciation à la matemité au profit de l'adoption.

Seul l'article 348-5 du code civil pourrait entraver ce mécanisme. Il dispose que le consende moins de deux ans n'a de valeur que si le bébé « est effectivement remis au service de l'action sociale à l'enfance ou à une œuvre autorisée privée ». Cependant, la disposition ne joue plus dès lors qu'il existe entre adoptant et adopté un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au socieme degré inclus. Or, dans l'état actuel des choses, il semble que l'insémination engendre un lien de cette nature, ce qui permet de

Si la mère biologique refuse d'abandonner l'enfant, l'affaire n'est plus sous le régime du droit de la filiation mais sous celui du droit des contrats. Les transactions relatives à un service tel que la matemité par substitution ne relevent pas d'une activité juridiquement protégée. Ainsi, dans le cas où la mère sa rétracte, le couple ne dispose d'aucun recours, pas plus qu'en cas de « rupture de contrat » (avortement). Qu'il y

ait ou non rétribution ne modifie en rien cette disposition. En outre, l'article 311, alinéa 9, prévoit que « les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation ». De sorte que, quelques semaines après l'accouchement, la mère naturelle peut dénoncer le contrat pour illégalité.

Apparemment, l'ANIAS n'a établi aucun contact préalable avec le ministère de la justice. Attentive aux risques de dérapage, la chancellene travaille actuellement à codif nation artificielle. le contrôle du recueil, de la conservation et de s'il récuse le terme de « vide iuridique », le magistrat chargé, au ministère, des questions de filiation admet, en effet, que les questions inédites ne peuvent rester sans réconse.

Encore faudrait-il que les ministères de la santé et de la justice, apparemment désireux de se remvoyer la balle, s'accordent sur le partage des compé-

# **DEUX OPINIONS**

#### Mgr Jullien: «A quel prix?»

Président de la commission épiscopale de la famille. Mgr Jacques Julien déplore que l'on réduise la position de l'Eglise en la matière à un « non » définitif et péremptoire.

A titre personnel, il plaide pour une approche plus nuancée que la condamnation du principe même de l'insémination artificielle par le pape Pie XII, en 1956. La stérilité, explique l'évêque de Beauvais, constitue une terrible épreuve. Toute aide médicale permettant d'y remé-dier vaut d'être prise en considération. Mais, attention, pas à n'importe quel prix. Encore faut-il qu'elle honore les exigences fondamentales du couple - Selon Mgr Jullien, l'insémination artificielle par substitution conduit à une interrogation éthique incontournable, commune à toutes les avancées scientifiques. « A puissance technique nouvelle, responsabi-

lités nouvelles. On sait fabriquer la bombe atomique ou la bombe à neutrons, observe-t-il; est-il sage, humainement, de passer à l'acte? >

Voilà pourquoi le procédé sug-géré par l'ANIAS (Association nationale de l'insémination artificielle par substitution) suscite de sa part plusieurs réserves : « Au sens chrétien de l'homme, stérilité signifie stérilité du couple. Tout ce qui distingue la stérilité de l'homme ou de la femme revient à le dissocier. De plus, on court le risque de réduire la maternité au bon fonctionnement de l'utérus pendant neuf mois. Pour la mère naturelle, est-ce supportable? »

· Les scientisiques n'ont rien d'apprentis sorciers .. conclut le président de la commission de la famille ; mais. . pour eux. l'éthique n'apparait plus comme une valeur transcendante. Le critère

toyens : on dit que l'opinion publique n'est pas mure, au risque de ramener la morale à un mélange de sociologie et de statisti-

devient la supportabilité des ci-

#### M. Raymond Villey: « Dangereux »

M. Raymond Villey, président du Conseil national de l'ordre des médecins : · La location d'utérus appelle

les plus expresses réserves. C'est une pratique qui ne peut manquer de soulever quantité de difficultés juridiques et psychologiques et qui conduira à des situations morales dramatiques.

 C'est un découpage en deux de la fonction maternelle, s'insérant dans une voie expérimentale, certainement imprudente. L'ANIAS s'engage à notre avis dans une voie dangereuse. .

🖦 Le Monde 🔹 Dimanche 21 août et lundi 22 août 1983 — Page 7

# **Culture**

#### A écouter

## Les voix de Schaeffer

C'est... du grand cinéma. C'est du théâtre comme on en voudrait toujours, qui va, avance, remue, l'air de rien. Ca parle comme dans les livres quand les livres parlent en vrei, c'est aussi un album de photographies qui n'auraient pas jauni ou si peu. Un album construit. Non seulement de souvenirs de famille : mais une histoire. l'Histoire avec cela, de brèves légendes lumineuses. Ca regarde, oui, € regarde » tout le monde. Et pas niquement les amis de Pierre Schaeffer, sa famille au sens large. D'ailleurs, cela s'intitule « le monde selon Schaeffer ».

On ne va pas refaire la présentation du polytechniciencompositeur natif de Nancy. Il faudrait préciser les circonstances, dire comment c'était avant Radio-France, et pourouoi. histoire de mettre à l'écart le diseur de vérités, on lui demanda de créer le service de recharche de l'O.R.T.F. (sans parler d'autres consécrations, synonymes d'autant de mises au placard). Bref. il faudrait remonter aux P.T.T... « Les P.T.T., i'ai toujours eu ça en horreur », dit-il, non loin de toute son amertume indéfectiblement enthousiaste. De surcroft, il faudrait expliquer comment, depuis 1942 où il fonde le Studio d'essais, ou depuis 1948, où il découvre la musique concrète, comment il a finalement été le père de toute une bande de gens un peu... différents, plutôt.... bien, certaine-ment... indispensables. Un jour, dans longtemps encore, on parlera des « élèves de Schaeffer ».

Pour le moment, l'insolent sceptique n'a « que » soixantequatorze ans - du style qui « n'y paraît vraiment » pas — et s'îl écrit : « J'ai fait mon temos ». c'est par pure coquetterie, c'est parce que le programme musical de France-Culture lui avait demandé de pondre une petite page afin de présenter cette plage, cette carte blanche qui lui a été confiée « dans le cadre des émissions musicales du mois d'août », oui, dans ce créneau-là.

Cinq heures d'affilée, dimanche 21 soût, « Ce qui me tente toujours, c'est la démesure, signe du Lion », écrit encore Schaeffer dans son topo-entrée

La première heure sera plutôt autobiographique; la seconde sur France-Culture, de 19 h 10 à heure, « dramatique » (« des voix 23 h 55.

QUATRIÈME CHAINE

célèbres tirées de nos sarcophages, un monument de voix, une montagne de présences, une pyramide, nous envions à tort les anciens Egyptiens qui savaient conserver les momies. Notre pyramide retentit de voix et seules sont vivantes, grâce à des procériée manimus et moriemes à la fals, les voix oui nous surviselon Rossini) : la troisième heure sera ésotérique, astrologique et archaïque avec un incunable, « la coquille à planètes », feuilleton radiophonique de quarante ans d'âge, dont le papyrus miraculeusement préservé par endroits nous est parvenu malgré les iniures du temps) : la cuatrième heure sera historique. La cinquième échappera à ces an-

nées de fondation. Cela commence par le souvenir des dictées matemelles : une intonation... la mère, à Nancy, était professeur de chant. Voca-lises. Quelqu'un au piano. Et un poème. Mélodie. Debussy. La voix de sa mère. la chance qu'il a eue d'avoir eu une mère qui chante. Les parfums, les odeurs, s'évanouissent, les objets deviennent muets, les films vieillissent, tous les souvenirs flanchent. La voix, non.

Ensuite, vous reconnaîtrez

Jouvet en Tartuffe, puis Cocteau en homme de radio, et encore les fous du studio d'essais, des copains qui n'avaient pas peur de se faire plaisir en fabriquant de la radio. Schaeffer en tête, qui « faisait l'auteur sous le couvert de l'ingénieur» et dessinait des cartes du ciel avec des tickets de métro. On entendra les cloches du jour de la libération de Paris, le « bruit » que faisait autrefois la radio, il y avait de la distorsion dans l'air, ça nasillait. Ils inventaient. C'était le temps où des gens comme Vitrac ou Max Jacob ou Cocteau savaient faire les imbéciles à l'antenne, et cela deveneit du grand art. Il y a, tout au long de ces archives magnifiquement montées, des mélanges de laisser-aller et de vitalité, une liberté de ton, la poésie... D'écouter cela fait penser que les institutions feraient bien de veiller à la conservation de leurs «classiques», pour la mémoire, pour la culture..

#### THE CIVIL WARS

# Un opéra mondial à la manière d'un «Lego»

Bob Wilson répète à Rotterdam, au Théâtre Schouwburg, la section I B de son opéra the Civil Wars, auquel, outre la Hollande, participent la France, l'Allemagne fédérale, le Japon, les Etats-Unis, l'Italie, et qui inaugurera le festival attaché aux Jeux olympiques de Los Angeles, en 1984 (le Monde du 8 iuillet 1982). L'ensemble est divisé en cinq actes : I ABC. II ABC. III ABCDE. IV A Epiloque. V ABC. Les sections sont séparées par de courts intermèdes appelés « kneeplays », et peuvent se combiner de différentes façons. C'est, dit Bob Wilson, une « structure modulaire » à la manière

duisent le l B. La création a lieu à Rotterdam le 6 septembre, puis le spectacle vient à Paris au Théâtre de la Ville pour le Festival d'automne, du 17 au 24 septembre (la location ouvre le 1< septembre)

Ensuite il va à Nîmes, Grenoble, Villeurbanne, Nice, Bordeaux, Lille, Le Havre. En Allemagne, Cologne crée le 19 janvier 1984 la composition I A. III E. IV A. Tokyo, le 23 février, I C. II C. III C. III D. Rome, le 27 mars, Epilogue V A-V B-V C. Minneapolis, le 26 avril, les austorze « kneeplays ».

A Los Angeles, au Shrine Auditorium,

Ainsi la France et la Hollande copro- au 9 juin. Et en octobre 1984 la composition II A II B III A III B sera probablement reprisé à Stuttgart et à Marseille.

C'est sans doute la première fois que la production d'un spectacle se monte à pareille échelle, et à partir de ' petites équipes. A la base, la Byrd Hoffman Foundation, qui s'occupe de tous les spectacles de Bob Wilson, La Toneebrad (en Hollande) et Art Service International à Paris organisent, avec l'aide du Festival d'automne la coproduction franco-hollandaise, et établissent les liens entre les différents pays. Une affaire de famille aux dimensions mondiales, qui coûte des sommes inhatoutes les sections seront jouées du 6 bituelles au théâtre et même à l'opéra.

# Bob Wilson (Texas) rencontre Heiner Müller (D.D.R.)

(Suite de la première page.)

Bob Wilson se souvient de Madeleine Renaud, qui, dans Vingt-quatre Heures (à l'Opéra Comique, en 1975), sans chercher d'explication, a fait les choses justes, dans le juste rythme. Il aime les acteurs qui savent dessiner les gestes simples - et, pour y parvenir, il faut des années de mé-

Bob Wilson tient dans sa paume, et caresse comme un chapelet, un briquet jetable safran avec des personnages du dixhuitième siècle : « Frédéric le Grand » dit-il. Et brusquement, avec une chaleur inhabituelle, il confie son enthousiasme pour Heiner Müller et le cheminement de sa pensée, en traçant des courbes dans l'air. Bob Wilson ne parle qu'en appuyant ses paroles de croquis. Plus tard, quand on se retrouve au restaurant - un restaurant italien éclairé à la bougie, il crayonne à toute vitesse à l'envers, à l'endroit, de la main gauche ou droite et raconte. (Et le cheminement de sa propre pensée n'est pas la ligne droite.)

Heiner Müller est venu répétitions publiques de D.D.D. (Death Destruction and Detroit, à la Schoubühne de Rerlin en 1979). Il est venu plusieurs fois, il aimait. Il est venu au spectacle que j'ai donné avec Christopher Knowles à Amsterdam, puis à Cologne il y a deux ans, et nous nous sommes rencontrés là pour la première fois.

. J'ai répété deux mais à Cologne le segment où l'on voit la carte d'un continent apparaître

tial, comme si des gens, debout sur une échelle, établissaient la carte d'un continent qui à un moment se coupe en deux. Un éclair, et les deux narties s'effondrent. s'émiettent en multitude de fragments où clignotent des lumières: les feux des combats et des guerres. Puis le décor est une maquette de Berlin à l'époque de Frédéric le Grand, qui se tient debout devant. Il y a plusieurs interprétations possibles: Berlin, bien sûr, ou l'Afrique, l'Amérique

dans un vaisseau soa-

auteur qui apporte des textes différents des miens, plus construits, besoin de références venues de plusieurs horizons. Les gens sur part, et je cherchais quelqu'un scène: un père, une mêre, une susceptible de le développer, de tante, un oncle, un jeune homme, l'amener à un stade plus élaboré. une jeune femme, sont des survivants de toutes les époques. Une famille anonyme et qui pourrait être celle de Frédéric le Grand, le

» Je cherchais un

» A partir de cet exemple allemand, je voudrais parler de l'histoire d'un point de vue plus général. Dégager quelque chose qui ait affaire à tous les pays. Les relations entre père et sils. Frédéric qui fait tuer l'ami de son fils... Une relation que l'on peut rap-

texte l'indique, et Voltaire est

assis à côté

et des références historiques. J'ai procher de la division du continent. Mais c'est un point de dé-

the CIVIL warS

ROBERT WILSON

त द्वार है किन्द्र सामान्यकार कारक है है केरका स्टब्स्ट कारक करते के साथ कारक से

. J'ai demandé à Suzanne Sontag. Elle était réticente, parce qu'elle ne parle pas allemand et qu'elle pensait travailler sur la partie française. Alors Ivan Nagel (ex-intendant du Théâtre de Hambourg, qui a organisé et dirigé le Festival de Cologne), m'a suggéré Heiner Müller.

· Voilà comment nous nous sommes rencontrés à Cologne. Nous avons dîné ensemble. Je lui ai demandé: Quel est votre pre-

mier souvenir d'enfance? Il m'a dit que son premier souvenir remontait à l'âge de deux ans. Il est au lit, c'est la nuit, il se réveille. Il entend des bruits de coups dans la pièce à côté. Un moment, il reste immobile puis se lève, va regarder par le trou de la serrure, et il voit son père en train de se faire tabasser. Il repart se coucher. Il entend des pas qui s'approchent de sa porte. « Ils », a-t-il dit, e ils » ont ouvert la porte. » Son père est entré, l'a appelé par son nom. Sans savoir pourquoi, il a fait semblant de dormir. Le père a dit : « L'enfant dort », puis il a refermé la porte et cette nuitlà « ils » l'ont emmené

» Il m'à raconté également un rève : il était dans une maison il courait à travers un jardin en fleurs à la rencontre de sa grand mère. Mais c'est sa mère qui était là, et il a eu si peur qu'il s'est réveillé. Puis il m'a dei mandé de roconter moi aussi mon premier souvenir. Deux images me sont venues: j'avais deux ans moi aussi. A deux blocs de chez moi. il y avait un supermarché. Je me son aspect, de son architecture, de la disposition des présentoirs, des stands où la viande était posée sur de la glace entre deux feuilles de plastique. Et puis, la seconde image : celle de mon lit. le dessin des égratignures sur la tête de lit qui était en bois sculpté... Après avoir échangé nos souvenirs, nous avons ri ensemble à cause de la différence entre un gosse du Texas et un autre qui est né en Allemagne.» -

COLETTE GODARD.

# COMMUNICATION-

#### Une mise au point de l'agence Havas

Après la publication, dans le Monde du 20 août, d'informations sur l'avancement du projet de quatrième chaîne de télévision, l'agence Havas a publié la mise au point sui-

« L'agence Havas, chargée seulement d'une mission préparatoire, tient à apporter les précisions sui-

» 1) Europe Nº 1 serait chargée de l'information.

#### Saisie de six radios non autorisées

La normalisation de la bande F.M. parisienne s'accélère. Après Carbone-14, six autres radios non autorisées, out recu dans la matinée du 20 août, la visite de la police judiciaire. Il s'agit de Radio-Tiers-monde, Radio arabe de Paris, La Voix du Cèdre, Made in Italie, Lumière-101 et Radio-Paname. Les saisies se sont déroulées sans inci-

D'autre part, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle a adressé, vendredi 19 août, une mise en garde aux radios parisiennes autorisées, en leur rappelant que le délai accordé pour se mettre en conformité avec la loi était expiré.

Les radios locales parisiennes avaient, en esset, bénésicié d'un délai de deux mois pour achever leurs accords de regroupement, regagner leur fréquence oficielle et le lieu d'émission convenu avec Télédiffusion de France et limiter leur puissance à 500 watts. Neuf radios senlement se sont conformées à ces dispositions qui conditionnent stricment leur autorisation. La Haute Autorité invite toutes les autres à prendre contact - d'urgence avec les agents de T.D.F., qui les cideront à surmonter les difficultés qui subsis-

» S'il est exact que des conversations sont en cours avec les responsa-bles de stations de radio nationales et périphériques en vue d'étudier une mise en commun des moyens de ces postes et de Canal-Plus en matière d'information, il ne s'agit que d'hypothèses qui ne sauraient préju-ger la décision finale.

> 2) On s'oriente vers une diffusion d'œuvres cinématographiques moins fraîches qu'on ne l'espérait au

» Havas a présenté au Bureau de liaison des industries cinématogra-phiques (BLIC), dans les deruières semaines de juillet, un ensemble de propositions concernant les grilles de programmes, les quotas de films nationaux et les délais de diffusion, tenant compte du sonci qui est le sien de pouvoir disposer de produits re-flétant l'actualité cinématographi-que. Sa position reste inchangée.

> 3) Une société dans laquelle pourrait prendre place, outre l'agence, Hachette et Gaumont no-

» Aucune décision n'est prise quant à la constitution du capital de la quatrième chaîne. Hachette et Gaumont sont des entreprises qui ne sauraient se déterminer, quant à leur participation à Canal-Plus, sans connaître les conditions exactes du fonctionnement de la société. Ces dernières ne seront commes que lors de la signature du cahier des charges de la concession de service public, qui n'est pas encore interve-



# 1984, une année particulière

€ 1984, dit Bob Wilson, n'est pas le temps de la guerre mon-diale, c'et le temps d'une multitude de conflits locaux, et la distinction n'est plus entre civils et militaires. Nous formons une société unique, soumise non pas à Big Brother mais au Conflit. Comme au Liban, où les enfants jouent avec de vraies armes. >

Bob Wilson crayonne nerveusement des triangles : des ailerons de requin. En même temps, il «explique» le segment 3C qui sera donné à Tokyo, montrant la mort du général Les et, paralièlement, Marie Curie. ∢ Le paralièle existe. A la mort

de Pierre Curie, sa femme a prononcé un discours scientifique. très froid, ce dont se sont choqués beaucoup de gens. J'utilise des parties de ce discours plus des extraits de son journal où elle dit avec une émotion profonde son amour et sa douleur. De la même manière, j'utilise un récit très tandre de Lea, une anecdote au cours d'un de ses voyages dans l'Ouest : vingt-trois petites filles jouent dans la cour d'une maison, dont sort un vieil homme nortant dans sas bras une vingtquatrième petite fille. Je cite cette anecdote plus un discours sur le guerre, très objectif, dénué d'émotion, écrit à la fin de sa vie.

> Le rôle de Lee est tenu par Kanze, acteur de no spécialisé dans les samourais. Lee mourra comme de la font dans les nôs : ils se projettent an amère et retombent sur les genoux. Les veneit d'une famille de guerriers, et sa morale est proche de celle des samourais. Pourtant, il ne s'est pas donné la mort, il a donné son

samouraïs correspond au début des échanges entre l'Occident et le Japon, à la guerre de Sécession, le Nord contre le Sud, la fin d'une aristocratie, d'un monde féodal, la mort du général Lee, le début de la révolution inclustrielle avec les rêves de Jules Verne.

» On voit les requins se déplacer dans l'océan à travers le hublot du Nautilus. Leurs allerons deviennent des lits d'hôpitaux surviennent à leur tour des tentes de soldats, dans les décombres des champs de bataille. Les associa tions visuelles de formes sembla-bles établissent le parellèle : guerre civile-lits d'hôpitauxellerons de requin, c'est-à-dire Lee-Marie Curie-Jules Verne. >

⇒ L'opéra est composé de thèmes qui se recoupent, s'entrecroisent, se tissent comme une tapisserie, avec des « motifs » ~ des sections - qui peuvent être répétés, déplacés. Une tapisserie double : l'ensemble visuel et l'ensemble sonore se iuxtaposent sans se confondre, il y a toujours entre les deux une distance avec laquelle on peut jouer. >

Hans Peter Kuhn, qui a déjà réalisé pour Bob Wilson l'environnement sonore de Goldenan Fenster, à Munich, en 1982 (le Monde du 2 juin 1982), manipule, développe, décompose les possibilités auditives. « Chaque acteur est équipé d'un micro-cravate qui transmet les voix à un hautparleur de notre choix et nous pouvons les travailler électroniquement, ce qui, jusqu'à présent, ne se faisait qu'à partir de voix

met, nous avons l'intention d'installer un petit haut-parleur en face de chaque spectateur, qui aura ainsi l'impression de recavoir inti-mement la voix de l'acteur, et en même temps, grâce à un ordina teur, il pourra recevoir également les effets de mobilité sonore. Enfin, nous travaillons à transformer volx, musique, bruits - en une forme musicale (sons, rythme, mélodie, etc.). Notre objectif est d'arriver à concevoir la sonorisation de telle sorte qu'elle puisse voyager et s'adapter à tous les théâtres où se donnent les repré-

sentations. » Le spectacle - quelle qu'en soit la section - est accompagné d'une exposition des dessins de Bob Wilson, que l'on peut déjà voir su musée de Rotterdam : crayons et fusains, paysages brumeux hantés par de grands oiseaux étranges, des formes fanto-matiques. Sous-bois calcinés, végétation oblique, comme si, devenus minuscules, on se trouvait perdus la nuit sous des fougères piétinées. Comme si on se trouvait devant une écriture en idéogrammes descriptifs. Les dessins. d'ailleurs, se (lisent ) soit horizontalement au long des murs blancs, soit en rangées verticales, disposées côte à côte en une seule «phrase» complète, se-

Bob Wilson dessine sans cesse, et pas seulement pour appuyer ses paroles. Dans la solltude de la nuit, il «note» les sa tête. Sa main dessine, hachure, couvre d'ombres, C'est à qui sera celle, pour le monde en-tier, de son opéra The Civil Wars.

#### Mort de l'historien d'art britannique Nikolaus Pevsner

L'historien d'art britannique Nikolaus Pevsner est mort le 17 août à son domicile londonien Il était agé de quatre-vingt-un

[Né en 1902 à Leipzig, Nikolaus Peusner étudie l'histoire de l'art dans sa ville, puis à Munich, Berlin, Francfort Il devient assistant conservateur à la Gelerie de Dresde, puis à l'université de Gelerie de Dresde, puis à l'université de Göttingen. En 1934, il fuit le nazisme et émigre en Angleterre. En 1942, il édite l'Architectural Review, publié jusqu'en 1945. Il enseigne à . Cambridge ess Qu-ford. Il écrit de nombreux livres d'hisfoire de l'art et une encyclopédie des monuments anglais. En 1969, il reçoit le tèrre de chevalier pour services rendus à l'art et à l'architecture.]

Décès

Max Vala Seniak, Guy et Huguette Seniak et leurs enfants, Evelyne et Jacques Guillory. Et la famille en France, en Israël et en U.R.S.S., om la douleur de faire part

du décès de Szapez SENIAK.

le 15 août 1983. Les obsèques ont en lieu dans l'inti-mité le 18 août 1983.

**Anniversaires** - Le souvenir

d'Oscar WEISSELBERG. disparu il y a neuf ans, est resté vivant dans le cœur de sa famille et de ses

# théâtre

· ·

· .

والمتالق والمتالق

STEEN.



10.00 **19**15年11日 - 1 

The trustee of the first first

EGRE D7 (\* 186 EGF C STEVE

en die

2.3 (1.3) #2.1 \$ (1.4) \$ 中心心中心。 central artifica Figure 1 Figure 1 Stated to the t : ( \_\_\_\_\_. : \_\_\_\_. 24 4 pulseciti di sendidi

The state of the s Transition of the ground **尼特集集,第**位 1000年 ENLBOTER 220 11 15 SAMERIC TO A CO. 

The territory of the section of Frig. MANGE 2: VIII أنست المراجي والمعادين Dist. State Back Co.

The state of the s The second PARLMA \$15.578.5784.51883.1789 BE ACH !!!! ALTER TO

ALL SUITED STATES The Michigan Fig. 321 C RT BACK DE TORY IT THAT I WAS The state of the s Authoriting Street Control of the Co 

digital by Profits .... MATERIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANIA DE LA COMPANIA DEL COMPANI 74544 77 41.7 5 647 M3 THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

Part birth birth Francisco Company of the STATE

PRAILBORK OF BURN I IN THE CO. B. tolked mit altitude and a mile of STORY SEC. Mark Street Stre 3.44 Parameter Control of the Control of

Page 8 — La Monde ● Dimanche 21 août et lundi 22 août 1983 eee

#### A B W A M B sera Front no d Brussgert of Artist pure dente la promière la promière la partir de la partir de Franciscon, Gui 1 3 Chies g speciación de Both William La dian Hollande: or Art Son a red & Parm Conjunction But e factual destances to stope tranco hollanda se or elect the flame and to let the state falls Mire de familie sus Cimental HOL ON BOUTH ON SAME TO THE the se making of mamo all chera Müller (D.D.R. det der ber seine 📑 make . c. li sain. la polici. PENSE , Mary ... met det grat er Market Spring Inter .at.... the Legion printen, ar 🦼 **dd**, . . . . . . Son person and a son and a son # fast on an arms in the second of the second Me six exercises con-Mile williams Arres 3 .... andry Mail A .... with t. desirate pro. . \*\*\* A course 3: 65-17-12-1 **Mort de l'historien** rticulière Fart britannique **Meninus Pavs**ner L Novi VV Mahadaya Province Co. 15 300 200

I Maria I i i **(%)** € 17 × × Property 1 NO. 24 Çever a Si ومجدون Binger ta fire

CARNET-

**₩**--11 - 1 Charles Martin STATE ALC: Samuel State # 11 mm : 24

théâtre

ANTOINE (208-77-71), Sem. 20 h 30 : Coup de soleil. ASTELLE-THÉATRE (238-35-53), Sam.

ATELIER (606-49-24), Sam. 21 h, D. 15 h; le Neven de Rameau. COMEDIE DES CHAMPS-ELYSÉES (720-08-24), Sam. 19 h 45 et 22 h ; Pan-

COMEDIE-CAUMARTIN (742-43-41) Sam. 21 h. Dim. 15 h 30 : Reviens dormir à l'Élysée.

DAUNOU (261-69-14), Sam. 21 h, Dim. 15 h 30 : Un canapé-lit ESPACE-GAITE (327-13-54), Sam. 20 h 30, Dim. 15 h : la Bonn formme aux

camélias. ESPACE-MARAIS (271-10-19), Sam.

20 h 30, : le Mariage de Figaro; Sam. 22 h 30 : les Contes libertus de La Pon-FONTAINE (874-74-40), Sam. 20 h 30, Dim. 17 h: La Malibran.

Dim. 17 h: La Malibran.

GALERIE 55 (326-63-51), Sam. 21 h: Play it again, Sam (en anglais).

HUCHETTE (326-38-99), Sam. 19 h 30: la Leçon.

LUCERNAIRE (544-57-34), I: Sam. 18 h 30: le Pain àn; 20 h 30: les Mystères du confessionnal; II: 20 h 15: Six heures au plus tard; 22 h 15: l'esprit qui vole.

MADELETNE (265-07-09), Sem. 20 b 45, Dim. 15 h : l'Amour fon MARIGNY (225-20-74), Sem. 21 h : la

MICHODIÈRE (742-95-22), Sam. 20 h 30, Dim. 15 h : le Vison voyagenr. NOUVEAUTÉS (770-52-76), Sam. 21 h, Dim. 15 h : l'Entourloupe.

PALAIS-ROYAL (297-59-81), Sam.
18 h 45 et 22 h : la Fille sur la banquette POTENIÈRE (261-44-16), Sam. 20 h 45, Dim. 15 h 30 : Il signor Fagotto. THÉATRE D'EDGAR (322-11-02), Sam. 20 h 15: les Babas cadres; Sam. 22 h et 23 h 15: Nous, on fait où on nous dit de

THEATRE A BOURVIL (373-47-84), Sam. 21 h : les Dames de fer ; 22 h : Y'ea 8 M8IT... ez vous ? TRISTAN BERNARD (522-08-40), Sam. 21 h, Dim. 15 h et 18 h 30 : les Dix Petits VARIÉTÉS (233-09-92), Sam. 20 h 30, Dim 15 h 30 : l'Eniquette.

La danse

MAIRIE DU IV (278-60-56), sam. et

ESCALIER D'OR (523-15-10), sam., à 19 h : M. Moutillet, L. Guillemette, Y. Michaud ; à 22 h : J. West, L. Guille-

Le music-hall

ALCAZAR (329-02-20), sam., dim., 22 h 30 : Speciacle.

CRAZY HORSE SALOON (727-32-32), dim., 21 h 25 et 23 h 45; sam., 20 h 20, 22 h 30 et 0 h 50.

**ELÉPHANT BLANC** (562-05-67), sam., ELEPHANT BLEU (359 - 58 - 64), sam.,

Les films marqués (\*) sout interdits

CHAILLOT (704-24-24)

SAMEDI 29 AOUT

P. Billon; 17 h, la Baie des anges, de J. Demy; 19 h, la Taverne de la Jamai-

que, de A. Hitcheak; 21 h, les Musiciens de Gion, de K. Mizoguchi.

DIMANCHE 21 AOUT

15 h, Classiques du cinéma-films d'auteurs, films rares: le Baron famôme, de S. de Poligny; 17 h, Une vie, de A. Astruc: 19 h, La vie privée d'Henri VIII, de A Korda; 21 h, Rashomoa, de

REALIROURG (278-35-57)

SAMEDI 20 AOUT

15 h, Rétrospective Klaus Wildenhahn: Bayreuther Proben; la der Fremde; 17 h 30, John Cage; Der mann

mit der roten Nelke: 19 h, Carte blanche à la cinémathèque du Luxembourg :

Render-vons with Annie, de A. Dwau: 21 h. Classiques du cinéma-films d'auteurs, films rares : le Trou, de

DIMANCHE 21 AOUT

15 h. Rétrospective Klaus Wilden-hahn: Die Liebe zum Land; 19 h. Carte blanche à la cinémathèque de Luxem-bourg: An Annapolis Story, de Don Sie-get; 21 h. Classiques du cinéma-film d'auteurs, films rares: De la vie des marionnettes, de I. Bergman.

A BOUT DE SOUFFLE MADE IN

41-18) ; v.f. : Rotonde, 6 (633-08-22).

L'ANNEE DE TOUS LES DANGERS

L'ARGENT (Fr.) : Quintette, 5º (633-

LES AVENTURES DE PANDA (Jap.,

v.f.): Templiers, 3<sup>s</sup> (272-94-56)
LES AVENTURES SEXUELLES DE
NERON ET POPPEE (lt., v.f.) (\*\*):

Paramount Montparnasse, 14 (329-

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE (A., v.f.) : Trois Hauss-mann, 9 (770-47-55).

LA BELLE CAPTIVE (Fr.) : Denfert

CARBONE 14, LE FILM (Fr.) : Le Ma-nis (H.sp.), 4 (278-47-86).

CHICANOS STORY (Mes., v.o.) : Escu-

(HLsp.), 14 (321-41-01).

rial, 13° (707-28-04).

(Asst., v.o.) : St-Germain Village, 9 (633-63-20) : Marbeuf, 8 (225-18-45) : Parnassiens, 14 (320-30-19).

U.S.A. (A., v.o.): Ciné-Beaubourg. 3-(271-52-36); Normandie, 8 (359-

Les exclusivit<u>és</u>

15 h, Classiques du cinéma-films

es : Ray Blas, de

<u>La Cinémathèque</u>

cinéma LE CHOIX DE SOPHIE (A., v.o.) : Cinoches, 6 (633-10-82); U.G.C. Biarritz, 8 (723-69-23); v.f.; U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32).

LE CERCLE DES PASSIONS (h., v.o.) : Lucernaire, 6º (544-57-34). COUP DE FOUDRE (Fr.) : Colisée, & (359-29-46).

CUJO (A., v.o.) (\*): Gaumont Halles, 1" (297-49-70); Ambassade, 8° (359-(297-49-70); Amoussion, a (539-19-08); Parussiens, 14 (329-83-11); v.f.: Berlitz, 2 (742-60-33); Riche-lien, 2 (233-56-70); Fauvette, 13 (331-60-74); Montparusse Pathé, 14 (320-12-06); Gaumon Sad, 14 (327-84-50); Images, 18 (522-47-94).

DANS LA VILLE BLANCHE (sei.): 14-

Juillet Parmasse, 6 (326-58-00); St-Ambroise, 11 (700-89-16). DARK CRYSTAL (A., v.f.): Paramount Opéra, 9: (742-56-31).

Opera, y (142-36-31).

DIEU ME SAVONNE (Bots., v.o.):

Quimette, 5\* (639-79-38); Marignan, 8\* (359-92-82); v.f.: Impérial Pathé, 2\* (142-72-52); Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06). LES DIEUX SONT TOMBÉS SUR LA

TETE (Bots., A., v.a.): Forum, 1" (297-53-74); Quimette, 5" (633-79-38); Ma-riguan, 8" (359-92-82); v.f.: Français, 9" riguan, 8 (359-92-62); v.i. : 1 (327-(770-33-88); Montparnos, 14 (327-DIVA (Fr.): Movies, 1= (260-43-99); Panthéon, 5= (354-15-04); Marbeuf, 8= (225-18-45).

ENIGMA (Fr.): U.G.C. Odéon, 6 (325-71-08); U.G.C. Monrparnasse, 6 (544-14-27); U.G.C. Biarritz, 8 (723-69-23); U.G.C. Boulevard, 9 (246-66-44).

E.T. L'EXTRA-TERRESTRE (A., v.f.): Trois Haussmann, 9 (770-47-55). Trois Haussmann, 9\* (770-47-55).

L'ETE MEURTRIER (Fr.): Quintente, 5\* (633-79-38); George-V, 8\* (562-41-46); Ambassade, 8\* (359-19-08): Français, 9\* (770-33-88); Mazéville, 9\* (770-72-86); Nations, 12\* (343-04-67); Montparasso-Bienvenlle, 14\* (544-25-02); Grand Pavois, 15\* (554-46-85).

EAITS. DEVERS. (Fr.) 55.

FAITS DIVERS (Fr.): St-André-des-Arts, 6 (326-48-18); Parnas-siens, 14 (320-30-19). FANNY ET ALEXANDRE (Sued., v.o.) : Olympic Luxembourg, 6 (633-97-77).

LA FEMME DU CHEF DE GARE (All., v.o.): 14-Juillet Parnasse, 6 (326-58-00).

FLICS DE CHOC (\*): Pathé-Clichy, & (522-46-01).

FRAGMENTS POUR UN DISCOURS
THEATRAL - VITEZ - LE
CONSERVATOIRE (Fr.) : Studio-

Bertrand, 7: (783-64-66). FURYO (Jap., v.o.): Gaumont Halles, 1= (297-49-70); Paramount Odéon, 6-(325-59-83); Ambassade, 8- (359-19-08); 14-Juillet Bastille, 11- (357-90-81); v.f.: U.G.C. Opéra, 2- (261-

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles «LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES» 281-26-28+ (de 11 heures à 21 heures,

sauf les dimanches et jours fériés)

Samedi 20, dimanche 21 août

ELYSEE-MONTMARTRE (252-25-15), 50-32); Miramar, 14 (320-89-52). GALIDN (Bra., v.o.): Deafert (H.sp.), 14 (321-41-01); Châtelet Victoria (H.sp.), 1° (508-94-14). GANDHI (Bri., v.o.): Clusy Palace, 5° (354-07-76); Elysées Lincoln, 8° (359-36-14); v.f.: Capri, 2° (508-11-69).

m., 21 h : Montmartre Polie. FOLIES BERGÈRE (246-77-11), sam., dim., 20 h 45 : Folics de Paris. TOUR EIFFEL (550-34-56), sam., dim., 21 h : On chante sur la tour.
TROTTOURS DE BUENOS-AIRES (260-44-41), sam., dim., 22 h 15 : J.-C. Carrasco, W. Rios, C. Perez.

Les concerts

SAMEDI 28

LUCERNAIRE, 19 h 45: J.-L. Tapin, M. Clément (Bach, Debussy, Haëndel). STE-CHAPELLE 18 h 30 et 20 h 30: Ars PARC MONTSOURIS, 17 h : Musique

DIMANCHE 21 NOTRE-DAME, 17 h 45 : T. Hirono (Reger, Yamanouchi, Bach).
CHAPELLE ST-LOUIS DE LA SALPÉ-TRIÈRE, 16 h 30 : J. Marguillard, P. Migard (Telemann, Pachelbel, Brahms).

Jazz, pop, rock, folk

CAVEAU DE LA HUCHETTE (326-65-05), sam., 21 h 30 : G. Collier's London Allstars ; dim., R. Guérin. CHAPELLE DES LOMBARDS (357-24-24), sam., 22 h 30 : Pedro Wogmin. LUCERNAIRE (544-57-34), sam., 22 h 15 : François Allysse Group.

PETIT OPPORTUN (236-01-36), sam\_dim\_ 23 h : C. Baker, N. Stilo, M. Graildim., 23 h : C. Haker, re lier, R. Del Fra (dern.) LA RESSERRE AUX DIABLES (272-01-73), sam., 22 h : René Urureger, Mi-chelot. Chautemps SLOW CLUB (233-84-30), sam., 21 h 30:

Les festivals

XVIII FESTIVAL ESTIVAL DE PARIS (227-12-68)

BATEAUX-MOUCHES, Sam. 2 15 h 30: D. Comtois-Cahen, L. Comtois (Fresco-baldi, Purcell, Rameau...). MAISONS-LAFFITTE, château, Dim. 17 h 30: A. Hass, J. Feldman, R. Claire, M. McGaughey (Rameau, Monteclair, Marin Mairais...)

RENCONTRES THEATRALES **DU CARREAU DU TEMPLE** (274-46-42)

Sam. 20 h 15; la Folle Envie : 22 h : Robinson Cruscé and Company; dim., hun., 20 h 15 : Historia de un amor; 22 h : Je,

#### LES FILMS NOUVEAUX

36-14); v.f.; Capri, 2º (308-11-69).

HISTOIRE DE PIERRA (Franco-lt., v.o.) (\*): Noctambales, 5º (354-42-34).

L'HOMME BLESSE (Fr.) (\*): Berlitz, 2º (742-60-33).

L'HOMME DE LA RIVIÈRE D'ARGENT (Ans., v.o.): Escurial Panorama, 13º (707-28-04).

HON MASTER, LA GUERRE DU FER (Francolt v.f.): Per 2º (236-83-83).

HRON MASTER, LA GUERRE DU FER (Franco-IL, v.f.): Rex, 2\* (236-83-93). JOY (Fr.) (\*\*): Rex, 2\* (286-83-93); U.G.C. Odéon, 6\* (325-71-08); U.G.C. Montparnasse, 6\* (633-08-22); U.G.C. Normandie, 8\* (359-41-18); U.G.C. Gone Lyon, 12\* (323-01-59); U.G.C. Gone Lyon, 12\* (323-01-59); U.G.C. Convention, 15\* (828-20-64); Pathé Clichy, 18\* (522-46-01); Tourelles, 20\* (364-

(522-46-01); Tourelles, 20 (364-

(\*\*): 7 Art Beaubourg, 4\* (278-34-15); Ermitage, 8\* (359-15-71); v.f.; Rotonde, 6\* (633-08-22); U.G.C. Boulevard, 9\* (246-66-44); U.G.C. Gobelins, 13\* (336-23-44).

LUDWIG-VISCONTI (It., v.o.): Olympic Saint-Germain, 6\* (222-87-23); Pagode, 7\* (705-12-15); Olympic-Balzae, 8\* (561-10-60): Parmassiens, 14\* (123-83-11); Kinopanorama, 15\* (306-50-50).

LA LUNE DANS LE CANTVEAU (Fr.): Epéc de Bois, 5º (337-57-47).

LA MATIOUETTE (Fr.) : Olympic, 14

A MÉMOIRE (Egyp., v.o.) : Studio des Ursulines, 5º (354-39-19).

LE JUSTICIER DE MINUIT (A., v.o.)

DEBOUT LES CRABES, LA MER MEBOUT LES CRARES, LA MER MONTE, film français de Grand-jouan: Forum Orient-Express, 1st (233-63-65); Paramount-Marivaux, 2st (296-80-40); Paramount-Odéon, 6st (325-59-83); Paramount-Mercury, 8st (562-75-90); Paramount-Opéra, 9st (742-56-31); Paramount-Destille, 12st (343-79-17); Paramount-Gobelins, 13st (707-12-28); Paramount

79-17): Paramount-Gobeline, 13-(707-12-28); Paramount-Montparnasse, 14- (329-90-10); Paramount-Orléans, 14- (540-45-91); Convention Saim-Charles, 15- (579-33-00); Paramount-Maillot, 17 (758-24-24) : Paramount-Montmartre, 18 (606 Paramoui 34-25).

ÉQUATEUR (\*), film français de Serge Gainsbourg: Gaumont-Halles, 1° (297-49-70); Berlitz, 2° (742-60-33); Hautefenille, 6° (633-(74.201-33): Hauterenille, 6 (633-79-38): Colisée, 8 (359-29-46): Maxéville, 9 (770-72-86); Nations, 12 (343-04-67): Fauvette, 13: (331-60-74): Miramar, 14 (320-89-52): Gaumon-Sud, 14 (327-84-50); Olympic, 14 (542-67-42): Convention St. Chades 15 (570 Convention St-Charles, 15: (579-33-00); Lumière, 9: (246-49-07); Clichy-Pathé, 18: (522-46-01).

33-00); Lumière, 9: (246-49-07); Clichy-Pathé, 18: (522-46-01).

FANNY HILL (\*\*), film américain de Jerry O'Hara (v.o.): U.G.C. Odéon, 6: (325-71-08); Biarritz, 8: (723-69-23): (v.f.): Forum Orient-Express, 1\*: (233-63-65); Rex, 2: (236-83-93); Rio-Opéra, 2: (742-82-74); U.G.C. Opéra, 2: (742-82-74); U.G.C. Opéra, 2: (261-50-32); U.G.C. Montparnasse, 6: (344-14-27); U.G.C. Gare de Lyon, 12: (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13: (336-23-44); Mistral, 14\* (539-52-43); U.G.C. Convention, 15\* (828-20-64): Murat, 16\* (651-99-75); Images, 18\* (522-47-94); Secrétan, 19\* (241-77-99).

POREY'S II, film américain de Bob Clark (v.o.): Forum, 1\*\* (297-53-74); Quintette, 5\*\* (633-79-38); Marigana, 8\*\* (359-92-82); (v.f.): St-Lazare Pasquier, 8\*\* (387-35-43); Français, 9\*\* (770-33-88); Maxéville, 9\*\* (770-73-86); Fauvette, 13\*\* (331-60-74): Montparnasse-Pathé, 14\*\* (539-52-43); Nation, 12\*\* (343-04-67): Mistral, 14\*\* (539-52-43); Murat, 16\*\* (651-99-75); Images, 18\*\* (522-47-94).

TONNERRE DE FEIL film américain.

18 (522-47-94)

TONNERRE DE FEU, film améri-TONNERRE DE FEU, film américain de John Badham (v.o.): Ciné-Beaubourg, 3° (271-42-75); U.G.C. Danton, 6° (329-42-62); Publicis St-Germain, 6° (222-72-80); Normandie, 8° (359-41-18); Publicis Champs-Élysées, 8° (720-76-23); (v.f.): Rex, 2° (236-83-93); U.G.C. Opera, 2° (261-50-32); U.G.C. Montparuasse, 6° (544-14-27); Paramount-Opéra, 9° (742-56-31); U.G.C. Gare de Lyon, 12° (343-01-59); Paramount-Gobelins, 13° (707-12-28); Paramount-Galaxie, 13° (580-18-03); Paramount-Montparuasse, 14° (329-18-03) Paramount-Montparnasse, 14 (329-90-10); Paramount-Orléans, 14 90-10); Paramount-Orteans, 14-(\$40.45-91); U.G.C. Convention, 15- (\$28-20-64); Passy, 16- (288-62-34); Paramount-Maillot, 17-(758-24-24); Wepler, 18- (522-46-01); Secrétan, 19- (241-77-99).

LE MUR (Franco-Turc, v.o.) (\*): 14 Juil let Bastille 11° (357-90-81). NEWSFRONT (Aust.) : Saint-André-des-Arts (H. sp.), 6: (326-48-18). NOUS ÉTIONS TOUS DES NOMS D'ARBRE (Fr.) : Marais, # (278-

OFFICIER ET GENTLEMAN (A., v.o.): Marbeuf, 8" (225-16-45). GEL POUR CELL (A., v.o.): Paramount City Triompha, 8\* (562-45-76); v.f.: Pa-ramount Opéra, 9\* (742-56-31); Maxé-ville, 9\* (770-72-86); Paramount Mont-parnasse, 14\* (329-90-10).

OU EST PASSÉ MON IDOLE? (A. v.o.) : U.G.C. Danton, 6 (329-42-62) : U.G.C. Biarritz, 8 (723-69-23). LA PALOMBIÈRE (Fr.) : Saint Andro-des-Aris, 6 (326-48-18).

PATRICIA (Aut., v.o.) (\*\*): Ciné Besti-bourg, 3 (271-42-75); U.G.C. Danton, 6\* (329-42-62); U.G.C. Rotonde, 6\* 633-08-22); Frmitage, # (359-15-71); v.f.; U.G.C. Opéra, 2 (261-50-32); U.G.C. Boulevard, 9 (246-66-44); Puramount Bastille, 12 (343-79-17); Paramount Galaxie, 13 (580-18-03); Convention Saint-Charles, 15 (579-33-00); Marat, 16 (651-99-75); Pathé Clichy, 18 (522-46-01); Secrétan, 19 (241-77-99).

PAULINE A. A. PLAGE (Fr.): Cinoches, 6' (633-10-82).

LES PRÉDATEURS (Brit., v.o.) (\*): Forum Orient Express, 1=' (297-53-74); Saint-Michel, 5' (326-79-17); Marignan, 8' (359-92-82); v.f.: Impérial Pathé, 2' (742-72-52); Montparnasse Pathé, 14' (320-12-06).

(320-12-us).

PSYCHOSE II (A., v.o.) (\*): Gaumont Halles, 1" (297-49-70); Epée de Bois, 5" (337-57-47); v.f.: Français, 1" (770-33-88); Montparnes, 14" (327-52-37).

LE ROI DES SINGES (Chinois, v.f.):

LE ROI DES SINGES (Chinois, v.f.):

Marais, 4 (278-47-86).

STELLA (Fr.): Berlitz, 2 (742-60-33);
Richelion, 2 (233-56-70); Bretagne, 6 (222-57-97); Colisée, 8 (359-29-46).

SUPERMAN IRI (A., v.o., v.f.): Forum, 1= (297-53-74); v.o.: Clumy Palace, 5 (354-07-76); Hautefenille, 6 (633-79-38); Ambassade, 8 (359-19-08); George-V, 8 (562-41-46); Parnassiens, 14 (329-83-11); 14-Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79); v.f.: Berlitz, 2 (742-60-33); Richelieu, 2 (233-56-70); Bretsgae, 6 (222-57-97); Arthéna, 12 (343-07-48); Fauvette, 13 (331-60-74); Gaumont Sud, 14 (327-84-50); Gaumont Convention, 15 (828-42-27); Victor-Hugo, 16 (727-49-75); Pathé Cicchy, 18e (522-46-01); Gaumont Gambena, 20 (636-10-96).

LE TRÉSOR DES QUATRE COU-

Ursulines, 5 (354-39-19).

LE MONDE SELON GARP (A., v.o.):
Ciné Beaubourg, 3 (271-52-36).

LA MONTAGNE MAGIQUE (All.,
v.o.): Forum Orient Express, 1a (233-63-65): Saint-Germain Studio, 5 (633-63-20): Gaumont Champs-Elysées, 8 (359-04-67): Parnassiens, 14 (329-83-11): v.f.: Saint-Lazare Pasquier, 8 (387-35-43): Athéna, 12 (343-07-48);
Gaumont Convention, 15 (828-42-27).

MONTY PYTHON, LE SENS DE LA
VIE (A., v.o.): Forum, 1a (297-53-74);
Limpérial, 2 (742-72-52); Hautefeuille,
6 (633-79-38): Marignan, 8 (35992-82); 14-Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79). LE TRÉSOR DES QUATRE COU-RONNES (A., relief, v.o.) : Ermitage, \$-(359-15-71) ; v.f. : Rex, 2\* (236-83-93). TOOTSIE (A., v.o.) : Cluny Ecoles, 5-(354-20-12); Marbeuf, 8- (225-18-45); v.f. : U.G.C. Opéra, 2- (261-50-32).

LA TRAVIATA (lt., v.o.) : Vendôme, 2-(742-97-52); Monte-Carlo, 8- (225-09-83).

LA TRILOGIE D'APU (Ind., v.o.): 14-Juillet Racine (2º partie), 6º (326-19-68); 14-Juillet Parnasse (1º partie) (H.sp.) : Châtelet Victoria, 1<sup>st</sup> (508-(H.sp.) : Châtelet Victoria, 1<sup>st</sup> (508-

UN FLIC AUX TROUSSES (A., v.o.) : Paramount City Triomphe, 8º (562-45-76); v.f.: Paramount Opéra, 9º (742-

Studio de La Harpe, 5' (634-25-92).

Studio de La Harpe, 5' (634-25-92). VICTOR, VICTORIA (A., v.o.) : Saint-Michel, 5 (326-79-17).

Michel, 5- (326-79-17).

LA VIE EST UN ROMAN (Fr.): Studio Cajas, 5- (354-89-22).

VIVEMENT DIMANCHE (Fr.): Gaumont Halles, 1" (297-49-70); Richelieu, 2\* (233-56-70); Studio de La Harpe, 5\* (634-25-52); Hausefeuille, 5e (633-79-38); La Pagode, 7\* (705-12-15); Marignan, 8\* (359-92-82); Lincoln, 8\* (359-36-14); Saiut-Lazare Pasquier, 8\* (387-35-43); Français, 9\* (770-33-88); Nations, 12\* (343-04-67); Montparnasse Pathé, 14\* (320-12-06); Mistral, 14\*

Pathé, 14 (320-12-06); Mistral, 14 (539-52-43); P.L.M. Saint-Jacques, 14 (589-68-42); 14-Juillet Beaugrenelle, 15 (575-79-79); Mayfair Pathé, 16º (525-27-06); Gaumont Convention, 15<sup>e</sup> (828-42-27); Paramount Maillel, 17<sup>e</sup> (758-24-24); Pathé Wepler, 18 (522-46-01).

LA VOITURE (Fr.) : Studio Bertrand,74 (783-64-66). LE VOYAGE A DEAUVILLE (Fr.) : Olympic, 14 (542-67-42).

VOUS HABITEZ CHEZ VOS PA-RENTS? (Fr.): Berlitz, 2° (742-60-33); Marignan, 8° (359-92-82); Maréville, 9° (770-72-86); Miramar, 14° (320-89-52); Mistral, 14° (539-52-43); U.G.C. Convention, 15° (828-20-64); Pathé Wepler, 18° (522-46-01); Gaumont Combette 20° (45° 10.96).

Gambetia, 20 (636-10-96). Les festivals

MARX BROTHERS (v.o.) : Action Ecoles, 5 (325-72-07). LES FEMMES DE FASSRINDER (v.o.): Studin Galande, 5 (354-72-71); 16 h 5 : Lili Marleen; 18 h 10 : Lola, une

DOSTOIEVSKY (v.o.) Cosmos, 6 (544-28-80), 20 h; 22 h: la Douce. VITEZ ET LE THÉATRE \*\* par MARIA KOLEVA: Studio Bertrand, 7-(783-64-66).

POLAR (v.o.): Action Lafayette, 9: (878-80-50): l'imquiétante Dame en noir; Olympic, 14: (542-67-42): J'aurais ta

LES STARS D'HOLLYWOOD (v.o.) : Action Lafayette, 9: (878-80-50) : la Brune brûlaste.

E Brüne brülante.
CHEFS DYEUVRE ET NANARS DU
CINÈMA ITALIEN (v.o.) Républic Cinéma, 11° (805-51-33).
LES GRANDES REPRISES DE L'ESCURIAL: Escurial, 13° (707-28-04);
14 h 30: Zorba le Grec; 17 h: Ludwig,
requiem pour un roi vierge; 19 h 30: les
55 jours de Pékin; 22 h 30: Chicanos
Story.

COMÉDIES MUSICALES (v.o.) : Mac-

Mahon, 17 (380-24-81). SEAN CONNERY-(v.o.): Rinho, 19-(607-87-61) Cinq jours ce printemps-là; la Rose et la flèche; Zardoz; le Lion et le Vent BUSTER KEATON : Marais, 4 (278-

NEW-YORK VU PAR... (v.o.) : Saint-Séverin, 5 (354-50-91), 10 h 30 : Gio-ria : 15 h 45 : Et tout le monde riait ; 17 h 30 : le Prince de New-York; 22 h 30 : Next Stop Greenwich Village.

# Beauvais et la capitale se disputent un atelier des Gobelins

France / Paris-région

La célèbre manufacture de tapisserie, installée depuis près de quatre siècles aux Gobelins, dans le 13º arrondissement, à Paris. va-t-elle perdre l'un de ses ateliers ? Cette éventualité a déjà provoqué deux minidébats, l'un au Conseil municipal de Paris, l'autre à l'Assemblée nationale. L'émoi a été provoqué par une lettre de M. Jack Lang, ministre de la culture, informant le maire de Beauvais, en février dernier, que sa bonne ville allait récupéres l'atelier de basse lisse qui, à le suite des destructions de la guerre de 1940, avait été évacué

Devant les élus parisiens M. Jacques Chirac s'est élevé vivement contre « la perte d'emplois que représenterait une telle mesure ». Il y a quelques se-maines c'est M. Jacques Toubon, député du 13º arrondissement, qui dénonçait à son tous un transfert qui, selon lui, « nuirait à l'activité de l'arronde ment et au prestige des Gobe-lins ». Décidément, le moindre événement alimente la querelle entre Paris et le gouvernement.

En réalité, le transfert de l'atelier n'est que le retour à Beauveis d'une manufacture qui y était installée depuis fort longtemps. I ne concerne que vinat-huit soécialistes que l'on nomme les « lissiers ». Ceux-ci n'ont plus d'attache familiale dans l'Oise et CO retour aux sources est sans doute pour eux la manifestation d'une tradition de trop. Mais on ne les bousculers pas. Selon le ministère de la culture, seuls les volontaires partiront. *e Les au*tres transferts de postes se feront au fur et à mesure des départs à la retraite. »

Hommes de tradition, les lissiers le sont par leur métier, vieux de plusieurs siècles, dont la technique reste immuable. Au prix d'un apprentissage de plus de sept ans, ces spécialistes réslisent de A iusqu'à Z tout le travail exigé par la confection d'une serie. Car être lissier n'est pas être tisserand. Une tapisserie est réalisée à partir d'un « carton » proposé par un peintre que ier interprète selon sa sensibilité propre. Il faut non seule-ment décider du format mais

tière que l'on va tisser. C'est pourquoi durant leur formation les lissiers étudient outre le tissage, l'histoire de l'art, le dessin et l'interprétation des œuvres. Ensuite ils se spécialisent dans la haute lisse (métier vertical), la hasse lisse (métier horizontal) ou la savonnerie (tapis). Certe dernière spécialité doit son nom au fait qu'au dix-septième siècle son atelier était installé dans une ancienne savonnerie de Chaillot.

#### Redonner du lustre à la ville

Un lissier est un artiste et artisan patient puisque certaines tapisseries demandent cinq ans de travail pour une surface de trois mètres carrés. Le métier de lissier est donc empli de traditions. de gestes répétés des milliers de fois, depuis des générations. La Manufacture nationale de Beauvais n'échappe pas à cette tradition et c'est pour redonner un certain lustre à la ville que la mairie de Beauvais a réclamé le retour de l'atelier perdu. Pour l'installer, la ville est prête à aménager des locaux. Depuis 1976, elle dispose d'une galerie nationale de tapisserie qui attire de nombreux visiteurs. La manufacture, espère-t-on, en attirera encore davantage.

Mais à Paris on conteste tout cela. On a construit aux Gobelins, en 1969, un bâtiment spécial pour l'atelier de basse lisse. Que va-t-on faire de ces locaux ? D'autre part, le transfert des ateliers de basse lisse à 75 kilomètres des Gobelins risque de rendre plus difficiles les contacts entre les spécialistes de la tapisserie et ceux du tapis que les circonstances avaient réunis. Cette collaboration a abouti par exemple à l'incrustation de « savonnerie » dans les tapisseries. Les méthodes ancestrales avaient donc évolué. La double localisation de la manufacture stoppera t-elle cette évolution? Lorsqu'elle est synonyme de dispas sans inconvénients.

SYLVIE MIGNARD.

## WEEK-END D'UN CHINEUR-

L'effet centrifuge du mois d'aosit a expédié les soires à la brocante dans les départements vacanciers. En Ile-de-France, ou à limite, signalons deux Salons d'antiquités pas trop lointains : à Gien (145 kilomètres de Paris), sur l'esplanade de la Loire, et à Cany-Barville, en Seine-Maritime (180 kilomètres de Paris), où se uent la traditionnelle Foire armoires normandes.

Rappelons que les marchés aux puces de Saint-Ouen (métro: Porte-de-Clignancourt) fonctionnent sans relâche les samedis, dimanches, lundis, et que le Louvre des antiquaires (métro: Palais-Royal) est ouvert en été tous les jours de 11 à 19 heures, sauf dimanche et lundi.

Pour les Parisiens amateurs d'enchères, deux consolations :

 A Melun, dimanche 21 août, "à 11 heures: tapis d'Orient et, à 14 heures: meubles, tableaux, faïences de Rubelles, porcelaines de Chine, objets de marine, A Provins (14 h): timbres

rares, neufs et oblitérés (Cérès, Napoléons, Sages) et timbres en vrac à petits prix.

• A Saint-Pierre-sur-Dives château de Vendeuvre, un nouveau musée présente cent cinquante petits meubles et chefsd'œuvre de maîtrise : meubles rovaux ou princiers, maquettes et modèles des grands ébénistes du dix-huitième. (Prix 1983 de la Caisse nationale des monuments historiques).

■ A Villefranche-du-Périgord (Dordogne), les 20 et 21 août, cinquante antiquaires et brocanteurs exposent meubles et obiets d'art de qualité (pas de copies, expert à la disposition des acheteurs), sous la charpente de la halle aux grains, dans le cadre de la bastide du XIIIe siècle.

#### PARIS EN VISITES

LUNDI 22 AOUT

« La Basilique de Saint-Denis », ·11 heures, saçade, Mme Allaz. - La Conciergerie », 14 h 30, 1, quai de l'Horloge, Mile Leclerc (Caisse nationale des monuments historiques). · Les impressionnistes au Jen de Paume », 14 heures, entrée (Arts et curiosités de Paris).

curiosités de Paris).

Montmartre », 11 heures, métro Abbesses (Comaissances d'ici et d'ail-- La Bourgogne -, 15 houres, Musée

des monuments français (Histoire et archéologie).

La Manufacture des Gobelins», 14 h 30, 42, avenue des Gobelins, Mme Allaz

MARDI 23 AOUT

- Saint-Étienne du Mont -, 14 h 30, devant L'Église, Mile Leclerc (Caisse nationale des monuments historiques). «L'Ile Saint-Louis», 15 heures, devant l'église (Approche de l'art). Le Palais du Luxembourg », 15 heures, 20, rue de Tournon (P.Y.

L'Hôtel de Mailly-Nesle >,
 15 heures, 29, quai Voltaire (Paris et son histoire).

#### Le Monde RÉALISE CHAQUE SEMAINE UNE SÉLECTION HEBDOMADAIRE

spécialement destinée à ses lecteurs résidant à l'étranger

Exemplaire spécimen sur demande

••• Le Monde • Dimanche 21 août et lundi 22 août 1983 -- Page 9





# France / Services

#### RADIO-TÉLÉVISION-

#### Samedi 20 août

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

- 20 h 35 Jeu: L'assassin est dans la ville. De J. Antoine et J. Bardin. Réal. G. Barrier, à Alençon. Une candidate est chargée de résoudre une énigme poli-cière dont les protagonistes sont des comédiens ama-
- teurs.

  21 h 50 Série: Shogum.
  D'après J. Clavell, réal. J. Loudon.
  La guerre civile menace le Japon, et Toranaga demande
  à Anjin d'entrainer les samouraïs. Une série d'aventure
  et de suspense, typiquement américaine.

  22 h 45 22, v'iè le rock.
  Tuber : que commaire Asia. Steve Miller Band. The
- Tubes : au sommaire, Asia, Steve Miller Band, The Shadows, Simon et Garfunkel, les Beatles...
- 23 h 20 Journal 23 h 35 Un soir, une étoile.

#### **DEUXIÈME CHAINE: A2**

- 20 h 35 Variétés : Antibes 83.
- Festival de la chanson française.

  Avec Claude Nougaro, Nicole Croisille, les Forbans...

  21 h 35 Jeu: La chasse aux trésors. En Jordanie.
- 22 h 30 Sport : catch à quatre.

#### TROISIÈME CHAINE: FR 3

- 20 h 35 Cycle Shakespeare : las Joyeuses Commères de Windsor.
- Réal. D. Jones, avec R. Griffiths, S. Chandler, A. Bennett, R. O'Callaghaa... (en version originale sous-titrée). Une comédie truculente de la même vetne que « la Mégère apprivoisée », qui a gardé de son origine italienne le gout des imbroglios et des rebondissements. Une excellente série de la B.R.C. 22 h 50 Journal.
- 23 h 10 Musiclub Grace à la musique : Beethoven Avec J. et B., M.-A. Estremila, H. von Karajan.

#### FRANCE-CULTURE

17 h, Marcel Proust, une suite d'archives : « A la recherche des lois » ; à 19 h 20, R. Barthes, J. Montalbetti, un homme, une ville : à la recherche des faubourgs ; à 20 h 30, la jeunesse de Proust ; à 20 h 50, E. Berl, J. d'Ormesson ; dérive ; à 21 h 40, la Leçon de Proust ; à 22 h 30, J. Pfeifer : Proust et les revues ; à 23 h 20, C. Prey : ACR, le grand théâtrophone.

#### FRANCE-MUSIQUE

TROISIÈME CHAINE: FR3

18 h 35 Pour les jeunes. 19 h 40 R.F.O. hebdo.

- 17 h. Concert (donné le 28 juillet 1983 à Bayreuth) : Sieg-fried, de Wagner, par l'Orchestre du Festival de Bay-reuth, dir. G. Solti.; sol.: R. Golberg, P. Haage, H. Becht, H. Behrens...
- 23 h, Le club des archives : Arturo Toscanini et l'Orchestre lharmonique de New-York : œuvres de Rossini, philharmour, Mozart, Haydn

#### Dimanche 21 août

#### PREMIÈRE CHAINE: TF 1

- Série : Les chevaux du soleil.
- Sports dimanche. 18 h 18 h 30 Les animaux du monde.
- 19 h L'odyssée sous-marine de l'équipe Cous-
- 20 h Journal (et à 22 h 15).
- 20 h 35 Film : la Neige en deuil. Film américain d'E. Dmytryck (1956), avec S. Tracy, R. Wagner, C. Trevor, R. Arlen, A. Kashfi, W. Dema-
- Un vieux guide alpin, retiré du métier, accompagne son jeune frère dans une ascension dangereuse vers l'épave d'un avion tombé dans le massif du Mont-Blanc. Un dramatique conflit les oppose. Un roman d'Henri Troyat traité en suspense hollywoodien. Quelques qua-lités techniques, mais, en définitive, un film raté.
- 22 h 26 Droit de question.

  Jean d'Ormesson, Paul Bocuse et Léon Zitrone sont interrogés par Leslie Bedos, Jeanne Folly et Kriss Graffitti. Ton badin, cancans parisiens.
- 23 h 25 Journal. 23 h 45 Lettre aimée.

#### **DEUXIÈME CHAINE: A2**

- 17 h 35 Histoire de la grandeur et de la déca dence de César Birotteau. D'après Balzac ; adapt. R. Lucot.
- 18 h 55 Stade 2. 20 h Journal.
- 20 h 35 Série : Un pays, une musique.
- Le Pérou. Premier film d'une nouvelle série de Claude Fléoute sur l'Amérique latine. Le Pérou montre, à travers le quotidien, gestes, vizages, scènes de la vie et, à travers une musique très fortement marquée par l'Afrique, la sensibilité d'un peuple sentimental et sarcastique.
- 21 h 25 Documentaire : Maurice Denis. De J.-L. Dejean ; réal. P. Bureau. Redécouverte d'un peintre, catalogué hâtive peintre religieux, mort en en 1943.
- 22 h 10 La grande parade du jazz. De J.-C. Averty. Raphael Fays Trio.
- 22 h 40 Journal.

- 19 h 40 H.P.O. nebbo.
  20 h Série : Benny Hill.
  20 h 35 Série : Histoires de l'histoire.
  Réal. M. Linch. L'Alhambra de Grenade.
  Le plus beau, le mieux conservé, le plus ancien de tous les palais arabes en Espagne. L'Alhambra des contes des Mille et Une Nuts.
  21 h 30 Aspecte du court métrace français. 21 h 30 Aspects du court métrage français. Les Enfants du Polisario, de D. Olivesi ; Cara Italia, de U. Laugier. h 5 Journal.

  - 22 h 5 Journal.

    22 h 30 Cinéma de minuit (cycle Charles Vanel):
    l'Equipage, film français d'A. Litvak (1935) avec
    Annabella, J. Murat, J.-P. Aumont, C. Vanel,
    S. Desprès, S. Grave, R. Cordy (N.).
    En 1918, un aspirant, combattant comme aviateur,
    devient l'ami et le coéquipier d'un officier de son escadrille. Au cours d'une permission, il découvre que celle
    qui était devenue sa maîtresse avant son départ est la
    femme de l'officier. Cette adaptation d'un roman de
    Joseph Kessel fut un succès populaire des années 30,
    grâce à l'habileté de la mise en soène combinant l'étude
    psychologique et les soènes d'action, et à une brillante
    distribution.

    0 h 10 Prélude à la nuit.
  - 0 h 10 Préfude à la nuit.

    Marche militaire, de Schubert, par les Philharmonistes

#### FRANCE-CULTURE

h 28, Un bon petit diable, d'après la courtesse de Ségur. Avec D. Berlioux, B. Balp, S. Goffre, R. Blin...
 h 10, Le monde selon Pierre Schueffer.

#### France-Musique

- h. Les chants de la terre.
   h 30. Cencert (donné au Grossesfestpielhaus de Salzbourg le 10 août 1983) : Symphonie nº 39, de Mozart, Symphonie nº 9, de Bruckner, par l'Orchestre philharmonique de Vienne, dir. W. Sawallisch.
   h 30. Musique de chambre : œuvres de Schubert, Zemlinsky, Schönberg, Webern
   h 5, Jazz d'emprent : œuvres de Bizet, Liszt, Tchalkovski, Bach, Coleman, Satie...

#### TRIBUNES ET DÉBATS

#### DIMANCHE 21 AOUT

M. Jean Poperen, membre du secrétariat national du socialiste, est l'invité de l'émission «Forum» sur R.M.C. à 12 h 30.

# **MOTS CROISÉS**

#### PROBLÈME Nº 3519

#### HORIZONTALEMENT

l. Certains les collectionnent en les épinglant, d'autres en se faisant épingler. Sa prise comble les vœux d'une future mère. - II. Démobilisent les gars du bâtiment pour mobiliser ceux du chantier. Son chef constitue une nièce maîtresse

III. Mot cié lancé d'une voix caverneuse. Le «onze» de France. Creusent des sillons à l'automne. IV. Adverbe energétique. L'homme l'est touiours à sa naissance et souvent à sa mort. La main gauche pour la droite. -V. Père éponyme d'une mer. Région plate au voisinage des côtes. Ses étoiles ne brillent que pour semer la nuit. VI. Toujours noire

quel que soit le

genre de corbeau. On y trouve Saint-Paul et Virginie. Intrus dans une mosquée. - VII. Physicien danois. Un tel régime n'est pas sans pépins. - VIII. Privatif. Faire retrouver le bon sens quand on a perdu le nord. - IX. Braille, non pour Personnei. les sourds mais pour les aveugles. Sigle d'une société anonyme. Florilège de la bonne humeur pour chasser la mauvaise. - X. Agents de renseignements à la page. - XI. Celles que l'on met au bloc n'ont rien à voir avec celles qui sortent du violon. Guère civil. – XII. Hales. Symbole. Forme d'avoir. Not. – XIII. De lui dépend la précision du canon. Sa ane mine donne souvent l'occasion de découvrir de l'or. Note. -XIV. Fut très démuni après le passage d'Attila. Quotients d'une divi-

sion. Centre de tri. - XV. Démons-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 III IV V VIII XII XIII XIV XV

> tratif. Sur le bateau ou sur les slots. Se manifestent particulièrement aux issues de secours. **VERTICALEMENT**

1. Décorations permettant à un troupier de se distinguer. A la gare comme ailleurs, il est fait pour rouler les ballots. - 2. On ne lui à donné le jour que pour lui faire connaître la nuit. Quart de ronde ou complément de ronde. - 3. Assure des liaisons en coupant constamment un fil. Garniture de fromage ou plat d'épinards. - 4, Voyagera Point de départ d'une bombe qui fusa jusqu'à Sedan. Menu invaria-ble. - 5. N'est pas sans intérêt pour celui qui pratique l'usure. Bouche-trous. Coureur de fond transalpin. -Ville du Yorkshire. Trains mari-

times. Ephémère union libre. 7. Mêmes plats, ils peuvent consti-mer des reliefs. Piocher et marner dans les jardins de la culture. Ne parient que pour imposer le silence.

— 8. Quand ils sont étendus, c'est toujours sans connaissance. Il en faut autant pour un tête à-tête que pour un vis-à-vis. - 9. Rituel du brahmane. Gaz éclatant. Se sert utilement ou abusivement. - 10. Jar-din que nous aurions préféré avec une pomme en moins. Éntretenir un foyer. - 11. S'étend à mesure que l'on monte. Berceau d'un patriarche et tombeau d'un vieil art. Agent de « serre-vis » marchant au pas. ~ 12. Intimes dans l'alcôve. On le savoure vraiment quand il est partagé. Article dans un sens comme dans l'autre. Casse les oreilles ou endommage un pied. - 13. Indicateur de voyage. Quelque chose de nouveau. Fils de Jacob. Participe passé. - 14. Souvent triste après la fête. Fondateur d'une compagnie maritime. - 15. Bon conducteur de la chaleur. Ce qu'avec un « avoir » on ne saurait être.

#### Solution du problème nº 3518 Horizontalement

 Pilosisme. – II. Originaux. III. Laminage. — IV. Evasé. — V. Seps. Et. — VI. NC. Sioux. — VII. Dry. Surin. — VIII. Ri. Révéla. IX. Visites. - X. Tir. Eres. XL Défense.

Verticalement 1. Polyandre. - 2. Ira. Cri. Té. -Limes. Vif. - 4. Ogives. Rire. -Sinapisés. - 6. Inassouvies. -7. Sage. Urêtre. - 8, Muc. Exilée. -9. Ex. Ut. Nasse. GUY BROUTY.

**MÉTÉOROLOGIE** 





PRÉVISIONS POUR LE 21 AOUT A 0 HEURE (GALTO)

volution probable du temps en France entre le samedi 29 août à 9 heure et anche 21 août à mi

De l'air chaud instable et orageux des vents de sud à sud-ouest. Antour d'une dépression centrée sur les îles Bri-tanniques circulent plusieurs lignes de

Dimanche matin, en toutes régions temps humide et mageux avec des bancs de brume ou de brouillard à cause de l'humidité laissée par les orages de la muit. Quelques foyers orageux locaux, surtout sur le relief de l'Est.

Au cours de la journée, des orages éclateront par place sur la moitié est du pays, ils seront plus forts près des montagnes. Quelques éclaircies se dévelop-peront entre les averses.

Sur le Nord-Ouest, nouvelle vague d'averses orageuses et de pluies venant de l'océan et donnant un temps plutôt maussade et un peu plus frais. Sur le Sud-Ouest, sans éliminer tout à fait les risques d'averses, ils seront faibles, mais le ciel restera assez mageux, brume et brouillard tardant à se dissiper puis for-

mant ensuite un volle assez gris.

Températures en légère baisse partout, 22°C près de la Manche, 24°C à 29°C du nord au sud. Le matin, toujours environ 15°C. Le vent dominant restera voisin du secteur and. Températures (le premier chiffre

indique le maximum enregistré au cours de la journée du 19 août ; le second le 20 sout):

Ajaccio, 27 et 18 degrés; Biarritz, 26 et 18; Bordeaux, 25 et 15; Bourges, 23 et 16; Brest, 22 et 17; Caen, 31 et 16; Cherbourg, 26 et 16; Clermont-

# Ferrand, 27 et 15; Dijon, 31 et 16; Grenoble, 31 et 15; Lille, 31 et 18; Lyon, 31 et 19; Manaeille-Marignane, 29 et 19; Nancy, 32 et 17; Nance, 23 et 17; Nico-Côte d'Azur, 29 et 22; Paris-Le Bourget, 31 et 17; Pan, 25 et 16; Perpignan, 32 et 17; Remes, 26 et 17; Strasbourg, 31 et 18; Tours, 27 et 15; Toulouse, 28 et 15; Puinte à-Pirre, 29 et 25.

Températures relevées à l'étranger : Alger, 30 et 21 degrés : Amsterdam, 29 et 17 ; Athènes, 29 et 21 ; Berlin, 29 et

# 16: Boan, 32 et 17: Brazellet, 31-et 19; Le Caire, 34 et 22; dies Canaries, 26 et 22: Copenhague, 25 et 14: Daler, 31 et 27: Dierbe, 32 et 24: Grande, 28 et 16: Jerusalem, 27 et 18: Listronie, 26 et 16: Londies, 30 et 18: Lestinfoung, 31 et 16: Malmit, 28: 6: 33: Mostinfoung, 31 et 16: Malmit, 28: 6: 33: Mostinfoung, 21

#### **JOURNAL OFFICIEL**

#### Sont publiés au Journal officiel du samedi 20 août : DES DÉCRETS

 Modifiant le décret du 28 sep-tembre 1974 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, institué par la

loi du 12 juillet 1966 : · Portant rattachement de la faculté libre de droit de Valence à l'université de Grenoble-IL DES ARRÈTÉS

#### • Portant admission à l'Acadé-

mie de France à Rome ;

 Portant nomination à la commission de contrôle des films cinématographiques.

#### an an american 🌬 **Sports**

# Les grognements de McEnroe

Les meilleurs tennismen du monde étaient cette semaine à Cincinnati, le dernier tournoi avant Flushing Meadow, qui débutera le 29 août. John McEnroe, le champion de Wimbledon, espère reprendre à Jimmy Connors le titre américain.

De notre correspondant

Londres. - A tort ou à raison, on imagine les courts de tennis de jadis comme des écoles de bonnes manières où aucune inconvenance n'était tolérée de la part de joueurs de toute manière trop bien élevés pour songer à oublier l'étiquette. Aujourd'hui, en revanche, les courts résonnent des mêmes plaintes rauques que les forêts vocgiennes avant l'intervention de la tronçonneuse. Han ! Ace, Han ! Filet ! Han ! Let. Les

services proyents sont devenus quelque chose de naturel. Sans doute, se dayon, les rugiss ments qu'exhalent des McEnroe ou

Sans doute, se tinton, les rugissements qu'enhalens des McErrée ou des Connors permettent ils aux champions de libers antièrement leur énergieur in coup, de raquette pour lui donner un manapure de puis sance et de précision. Les services bruyants devraient ains ett prelieurs que les autres. En luen cale pe semble pas du tout âmplie cas si on en croit une étude d'un accentificée britannique. Desimial cas si on en croit une étude d'un accentificée britannique. Desimial cas si on en croit une étude d'un accentificée britannique, publiée dans la revue New Saedier.

Lendrem, spécialiste de comportement animal, membre de despartement de zoologie à fancessant de Nortingham, a étudié les grantement de verirez y McEmpedia en seus du c'erizzy y McEmpedia en de Wimbledon. Lendrem notations d'abort que, pendant ces tios recontres, l'Américain a grante de façon audible lors de deux sasces sur trois. Ensuite, le propagation de sont pas contrations accentifications contrate que les expirations accentifications de ses deuxèmes services en décibels ne sont pas contrations au productions de ses deuxèmes services anglo-Saxons) abane ausa souvent lors de ses deuxèmes services de ses deuxèmes services de version de ses premiers senties.

Voilà pour les constantions de McErroe sont-ils meilleurs des ses deuxèmes services de McErroe sont-ils meilleurs des ses deuxèmes services de McErroe sont-ils meilleurs des services de la contration de ses meilleurs des services de McErroe sont-ils meilleurs des services de McErroe sont-ils meilleurs des services de la contration de la contration de ses meilleurs des services de McErroe sont-ils meilleurs des services de la contration de

essentielle : les services brigains de McEnroe sont-ils meilleurs de ses services silencieux ? Non, rational le béhavioriste de Nottingham, ouisque les services « muets » étalent presque deux fois plus fréquerantent réussis que les aurres (sauf-contre Sandy Mayer, où il y eut period: De plus, durant les trois, matches fauvis par Lendrem, les balles de McEnros toucherent plus souvent le filet let lorsqu'il se vide bruyaminient segoumons que foraqu'il effectuages remises en jeu silepcieuses, juris- Super Mac » a réalisé preso Company of the second of the s fois plus de d'aces (services eografe voyés) silencieux que d'aces ergro-E . 18 5 (Interior)

+ 343

Automobile

Taring a secretary to the second seco

The second second

A COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY O

Carrier - Carrier and Carrier

Establish to the second

Emiliar and the

Marian Comment

22.27.27.20

English (Free Landin)

1222 - The state of the State o 

enfant un mei im de Estation in the term 

gradusta erte 🦠

entrages of the second

Market State on Parking

ಮಿಯ ಮೇಲ್ ಸಾರ್ಡಾನ

alla artisa isa

THE STATE OF STREET

interestant of the contract of

EMBERGA AND FOREST

**≈** 3

Dia 1985

**VEHINS DE FER** 

新MNOUES!

**OF LICENCIER** 

MEMPLOYÉS

TEP - Lader to es

Service of the

The state of the s

Parameter Control

State of the second

The second secon

assis sevales.

Charles en clies.

The second street in

Committee of the contract

Care Brit. Ed. Mead

Parts de la synche

Section artificial a

Chieffen de 3 -wiele.

Open a cente derr ein

de Monde de

Me to the contraction

See to constitution of the

State is an investor of the

de francisco de la companya de la co

Market - No Market

the state of the same

SECTION STATES

this is nomination of

in the state of th

torpett stiles selling.

tente marini di marinita

Burney or The Court Court

The de l'autrache . La

genica des cuireprises

BANTIN DOWN TO THE

A CONTRACT OF THE PARTY OF THE

hiffres

olige aut get zern

The second second

u**S**S

مسين

...

L'AVENIR DE LA C BURCHAIS S MOUNTENT PRESTUELLES MESLAES MIECTIONNISTES FRAM

Aucun terrain d'ente entre la C.C.T. et le s to be to the own on anything to industrie but preime de Lie Chaptelle Darbers, un. sign wither equipment applies month. I midd, fire Mant Gratier bereiter ein per geritter

The state of the s the taggette feet ferrette de 'est TAT FOT proposition dispersed to And Bridger : 1-still Colonia de Par Printe de printed at the purpose of a plane apartie - to province de la ministrat fan properties grandlige . In the charter A to hear the relative pué a militar parié de distinter de

padata aprometer de serves contrat

Egatteffrat it is tour Funtanie 1 mil per secoped Land to be I was a gradual way months and the second of the second gegegende fine ein bereit verbrieben ihr we have the example (-1,-2)

P.N.B.: +

THE PERSON AND PARTY AND PARTY AND eta persete i capi di pira Date 1 rate

Ser to the terminal to the training of \* : \* \*

Para series de processo de la Reco The state of the s Afficial and a company of an are sed LA MORT DE JOAN REA

Une universation de théorie éconon

Afri Joan Robinson professour ampend de scranea atançan à l'acceptant de Canagrein est decades le 5 août 1983 à l'âge do soutened the right time le Vinde de la sign

Section to the section of the sectio per M. Edmont MALMELLE . Empraise of personal force personality you want to the paratire (companys as the pine the fie denmemiget in tie considered to beside to men a men durie, other & Maders and Spirit lione dangeries et te be be . deigeng lebbrat tanga unger ten jen

begenalgenteile | forgerme: 9 brigtellen is i bere filt eineite gegener : tine to grante betauer Jose Raberton maret Aben u C auspenden gen burte. 30 in M. it have been do be prompt become des the transmitte synt san fe. J.M. Arrison man persons a se Will brillante at commentary to tile t'y caractures one manage quepe Q hen bemebe bemerent !. d'une prante faculté pour le pr

mary classification des Appendiques de A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR Springing august Person on Managemen News /22-1 de fice conspett schen der it tragen his larendaring & on the own do compact parter on 1937 of postude en frames per ribuses die om tion tard because that on a to Theorie protects to Keynes d'aven company is deferred the country and and the term pendant deus départure le point des generalistics contentant of

1933. Accounted to Separate to Constitution framework de motion arte contributions wandenpite à se thanis de la concussione adjus



3 BONS NUMEROS 2 479 254

RAPPORT PAR GRILLE CAGNANTE (POUR 1 F)

44.

9,90 F

71 5 698,20 F 3 009 5 BONS NUMEROS

119,60 F 143 288 4 BONS NUMEROS

PROCHAIN TIRAGE LE 24 AOUT 1983

SOCIETE DE LA LOYENE MATROMELÀ ET DE LUTTO MATRO

TIRAGE N'33 DU 18 AOUT 1983

21 23 37 4

24 NUMERO COMPLEMENTAIRE

NOMBRE DE GRILLES GAGNANTES

519 577,20 F 6 . BONS NUMEROS 80 497,80 F. 5 BONS NUMEROS

VALIDATION JUSQU'AU 23 AOUT 1983 APRES MIDI

# Page 10 - Le Monde Dimanche 21 août et lundi 22 août 1983

# **AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES**

La Yemen Bank for Reconstruction and Development Sana's met en vente aux enchères publiques une quantité importante de matériaux de construction inutilisés et en surplus provenant de son projet de construction à Sana'a, près

Les matériaux seront vendus sur la base suivante : «en leur état et où ils se trouvent. Les acheteurs éventuels peuvent visiter le chantier tous les jours de la semaine, entre 9 beures et 11 beures du matin, et contacter le directeur général, Housing Department, à Sana'a, pour plus d'informations (Sana'a (07) 22-50-04). Les conditions de la vente aux enchères seront mises à la disposition des acheteurs potentiels auprès du directeur ci-dessus mentionné ou auprès du bureau de représentation de la Yemen Bank à Londres, contre un ent cash de 40 rials yéménites on 5 livres sterling selon le cas

Les matériaux peuvent être examinés à compter du 24 août 1983 jusqu'au

Yemen Bank for Reconstruction and Deve Siège social: P.O. Box 541, Cable BANYMEN Télex 2202, 2291

Bureau de représentation à Londres : 18th Boor, St. Alphage House, 2 Fore Str., London BC2Y 5DA Tél. (01) 638-21-53 - Télex 8814627

eee Le Monde ● Dimanche 21 août et lundi 22 août 1983 - Page 11

#### LES JAPONAIS S'INQUIÈTENT D'ÉVENTUELLES MESURES PROTECTIONNISTES FRAN-

Le Japon a pressé la France le 19 août de ne pas limiter les importions de voitures britanniques comportant des pièces de fabrication japonaise. M. Robert Sanson, conseiller pour les affaires économiques et commerciales à l'ambassade de France à Tokyo, convoqué au ministère des affaires étrangères, s'est entendu dire qu'une telle mesure aurait des répercussions tant sur les re-lations franco-japonaises que sur la coopération industrielle nippo-

Automobile

CAISES

Cette convocation intervient pen après la publication par le Wall Sireet Journal et le Financial Times d'une information selon laquelle le gouvernement français en-visagerait, à partir de 1984, de comptabiliser la part japonaise de certains véhicules britanniques (no-tamment de la Triump Acclaim, qui ielle le gouvernement français encomporte 40 % d'éléments japonais) dans le quota imposé de facto aux importations d'automobiles japonaises en France. Celles ci ne doi-vent pas dépasser 3 % du marché français. L'intégration de l'Acclaim dans ce quota abaisserait d'autant les importations japonaises sans violer les règles communantaires. An ministère français de l'industrie et de la recherche, on affirmait cepen-dant qu'aucune décision n'était

L'inquiétude japonaise se com-prend du fait des accords de coopération, actuels ou en négociation, entre constructeurs nippons et européens (British Leyland et Honda, mais aussi Alfa Romeo et

## D'ici à 1985

#### LES CHEMINS DE FÉR BRITANNIQUES **VONT LICENCIER** 17 000 EMPLOYES

Londres (A.F.P.). - La direction de la compagnie nationale des che-mins de fer britanniques, Bristish Rail, vient de soumettre aux syndi-cats de cheminots un plan d'assainissement prévoyant entre autres la suppression de 17 000 emplois d'ici suppression de 17 000 emplois a un à 1985, s'ajoutant à celle, décidée, il y a deux ans, de 38 000.. Les effectifs de l'entreprise seraient ainsi ra-menés à 175 000 agents contre plus de 600 000 il y a vingt ans.

En application de ce plan, le ré-seau exploité par British Rail serait lui aussi amputé de 3 000 kilomètres de lignes, soit 8,6 % de sa longueur

Ces propositions complètent le plan de redressement de la société, qui a déjà permis à cette dernière d'entrevoir l'équilibre financier pour cette année (le Monde du 17 août). L'amélioration de 7 % de la productivité, attendue de ces deux séries de dispositions, devrait permettre à British Rail d'enregistrer, en 1988, un bénéfice net de 88 millions de livres (1 050 millions de francs) tout en permettant à l'État de réduire d'ici là de 25 % le montant de sa subvention (950 millions de livres cette année). Mais on n'exclut pas que le successeur de Sir Peter Parker à la tête de la compagnie - M™ Margaret Thatcher doit le nommer prochainement - soit chargé de mettre en œuvre un plan d'assainissement beaucoup plus draconien.

# **Faits** et chiffres

 Après la nomination de M. Prada comme expert pour le dossier Pengeot-Talbot, la C.G.C. regrette l' aspect interventionniste . de cette mesure et souhaite -que le gouvernement ne joue pas politique de l'autruche ». La C.F.D.T. souligne qu'il ne s'agit pas d'une · médiation qui aurait courtcircuité les organisations syndi-cales et le S.N.P.M.I. dénonce cette nouvelle ingérence de l'Etat dans la gestion des entreprises

 ERRATUM. — Dans une nouvelle brève consacrée à la production de charbon en France (le Monde du 20 août), une coquille a fait écrire qu'au premier semestre cette production avait augmenté de 20 %. Il fallait lire 2 %. Les ventes om été, dans cette même période, de 7.4 millions de tonnes et non de

#### L'AVENIR DE LA CHAPELLE-DARBLAY

#### Aucun terrain d'entente n'a été trouvé entre la C.C.T. et le ministère de l'industrie

La réunion entre les représentants de la C.G.T. et ceux du ministère de l'industrie sur l'avenir de La Chapelle-Darblay qui s'est tenue, vendredi après-midi 19 aost, pen-dant quatre heures, n'a pas permis de rapprocher les points de vue.

La C.G.T. entendait discuter de ses contre-propositions reposant notamment sur l'intervention de La Cellulose du Pin, filiale du groupe nationalisé Saint-Gobain. Mais, selon les responsables cégétistes, qui continuent de qualifier d' « d'inc continuent de qualifier d' « à inac-ceptable » le projet de la société hol-landaise, Parenco (soutenu par les pouvoirs publics). « la discussion n'a pas eu véritablement lieu sur une solution alternative ». Un déléune solution atternative ». On deje-gué a même parlé de «chantage » de la part du ministère, les pouvoirs publics menaçant de laisser liquider l'entreprise si le plan Parenco n'était

pas accepté.

La C.G.T. – qui a prévu une semaine d'action du 19 au 23 septembre avec notamment la nonparution des journaux imprimés sur du papier étranger — a réclamé que tous les agents économiques

concernés par le sort de La

Chapelle-Darblay s'assoient, d'îci à un mois, autour d'une table pour étudier la question.

De son côté, le ministère n'a pas changé de position. Il n'existe pas, selon lui, de solution francofrançaise aux problèmes de l'entreprise - ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas d'opérateur industriel national volontaire pour prendre en charge La Chapelle-Darblay.

Jugées « irréalistes », les propositions de la C.G.T. reviennent, selon le ministère, à tout garder dans l'entreprise, alors que tous les techniciens consultés affirment que certains types de papiers produits par La Chapelle-Darblay n'ont pas d'avenir. Elles supposent également que les entreprises de presse acceptent d'acheter le papier de l'entre-prise quel qu'en soit le prix.

Au ministère, on souligne la essité de faire vite pour que le potentiel commercial de La Chapelle-Darblay ne se disloque pas. Parenco se proposerait de pren-dre l'entreprise en location-gérance dès le mois de septembre.

# P.N.B.: + 9,2 % aux États-Unis

Washington (A.F.P., A.P., U.P.). - Le département du commerce américain a, le 18 août, relevé en hausse son estimation de la croissance éco-nomique aux États-Unis au second trimestre de 1983. Selon ses demiers calculs, le produit national brut a cru en termes réels, (c'est-à-dire déduction faite de la hausse des prix) à un rythme annuel de 9,2 % pendant cette période. Il s'agit du plus fort taux d'expansion trimestriel enregistré depuis 1978 (+ 11 % d'avril à juin).

Précédemment, le département de commerce avait estimé à 8,7 % seulement la croissance annuelle du P.N.B. américain au second trimestre. Au premier trimestre, qui avait marqué le dé-but de la reprise économique, la progression du P.N.B. avait été de 2,6 %.

En outre, toujours selon le département du commerce, les bé-néfices des sociétés américaines fait un bond de 14,7 % après avoir baissé de 4,7 % de janvier à mars. Un tel résultat n'a pas été enregistré depuis le troisième trimestre de 1975 (+ 20,6 %). La hausse a représenté 15,9 mil-

Cependant les commandes américaines de biens durables à l'industrie ont diminué de 3,6 % en juillet (+7,8 % en juin). Il s'agit de la première baisse mengistrée depuis février demier. Selon le département du commerce, les deux tiers en sont imputables aux commandes militaires qui avaient augmenté de 66 % le mois précédent. Les commandes de métaux et de machines se sont légèrement améliorées en juillet, mais celles d'avions ont diminué. Pour leur part, les livraisons de bjens durables effectuées par l'industrie ont

# LA MORT DE JOAN ROBINSON

## Une universitaire passionnée de théorie économique

M™ Joan Robinson, professeur émerite à l'université de Cambridge, est décédée le 5 août 1983 à l'âge de soixante-dix-neuf ans. (Le Monde du 11 août.)

#### par M. Edmond MALINVAUD (\*)

Universitaire passionnée, la forte personnalité qui vient de disparaître consacra sa vie à la théorie économique. Un souci constant explique et unifie son œuvre, cehu d'étudier les limitations auxquelles est sujet le dogme libéral : sans intervention gouvernementale l'évolution économique n'a pas les traits heureux que ce doeme suppose.

Joan Robinson mûrit dans le Cambridge des années 20 et 30, ce haut lieu de la pensée économique qui rassembla alors autour de J.-M. Keynes une pléiade d'esprits brillants et contestataires. Elle s'y caractérisa vite comme douée d'une pensée puissante et d'une grande faculté pour exprimer clairement des constructions théoriques ardues.

Peuvent en témoigner tous ceux de nos compatriotes qui doivent à son Introduction à la théorie de l'emploi, parue en 1937 et publiée en français par l'INSEE dix ans plus tard, beaucoup plus qu'à la Théorie générale de Keynes d'avoir compris le nouveau système conceptuel qui, chez nous comme ailleurs, devait inspirer pendant deux décennies la politique économique conjoncturelle.

Son premier ouvrage, paru en 1933, Economics of Imperfect Competition, constitua de même une contribution essentielle à la théorie de la concurrence impar-

faite. Parmi d'autres travaux, on hui doit encore un petit livre particulièrement lucide sur la théorie économique de Karl Marx.

Pour les contemporains, son souvenir restera associé au combat qu'elle mena sur la théorie du capital pendant les années 60 et qui l'opposa notamment à l'Américain Paul Samuelson. Bien que très technique, le débat avait à voir avec une vision euphorisante de la croissance économique : l'accumulation du capital entraînaitelle nécessairement une élévation permanente des salaires réels et une baisse régulière du taux de profit jusqu'à un niveau assez bas mais suffisant?

Sa hargne s'expliqua sans doute en partie par la perte de prestige de Cambridge dans les milieux universitaires, au bénéfice notamment du Cambridge américain, en partie aussi par son manque d'adresse mathématique. Cependant, sa position était la bonne: la puissance de sa réflexion lui avait révélé une difficulté logique que d'autres, bien meilleurs mathématiciens, se refusèrent longtemps à admettre. L'état de sa pensée à la suite de ce débat fait l'objet de ses *Hérésies* économiques, parues en 1971 et publiées en français par Calmann-

Pourra-t-on demain avoir une telle stature et traiter avec une telle autorité les problèmes les plus généraux de l'économie en négligeant autant qu'elle le fit le recours aux données et aux résultats économétriques? C'est douteux. Néanmoins, la réflexion abstraite à laquelle elle se consacra jouera toujours le rôle prédominant pour la compréhension des phénomènes économiques.

(\*) Directeur général de l'INSEE.

#### LES ÉLECTIONS A LA SÉCURITÉ SOCIALE

## De nombreux élus s'inquiètent des conditions d'organisation du scrutin

Monde, s'interroge sur le sens de ces

protestations. - Une offensive al-

tions à la Sécurité sociale », écrit-il,

« Je m'étonne du fait que per-sonne ne s'inquiète du montant des

frais engendrés par l'organisation (au demeurant fort complexe) des élections destinées à désigner les

administrateurs du régime de sécu-rité sociale agricole. Or il s'agit d'un système très décentralisé : les

assurés sont répartis en trois col-

lèges (exploitants familiaux, salo-riés d'exploitations ou d'organisa-

tions agricoles, exploitants

employeurs). Dans chaque com-mune sont élus deux délégués au

Les conditions de préparation des prochaines élections à la Sécurité sociale, prévues pour le 19 octobre, ne cessent de provoquer des réactions parmi les élus locaux. Chargés de l'organisation du scrutin proprement dit, et ayant à tenir les listes d'électeurs, les services municipaux sont débordés et constatent, jour après jour, que de nombreuses erreurs out

An surcroît de travail occasionné. s'ajoute un coût supplémentaire pour les mairies, tandis que certains mettent en cause la validité même

M. Jacques Chirac a évoqué les difficultés rencontrées à Paris (le Monde du 14-15 août), et M. Alain Mayond, député U.D.F. du Rhône, a déposé une question écrite à l'As-semblée nationale, pour attirer l'at-tention du ministre des affaires so-ciales et de la solidarité nationale « sur la pagaille introduite nanonaie « sur la pagaille introduite au sein de l'activité du personnel communal par les rectifications que celui-ci doit opérer sur les listes des élec-

Le député demande à M. Pierre Bérégovoy de « bien vouloir remé-dier à la tâche indue que ce manque de rigueur impose aux commune De son côté, le maire de Saint-

De son cote, le marre de Sam-Martin du Tertre (Val-d'Oise). M. Louis Desencios (P.C.F.), vient de demander aux pouvoirs publies le remboursement de 3 000 F supplémentaires pour faire face aux frais occasionnés par la remise à jour des listes électorales.

« Nous n'avons pas à supporter la carence des pouvoirs publics », a déclaré le maire, le 16 août, qui re-joint ainsi M. Pierre Salvi (C.D.S.) président du conseil général du Val-d'Oise, sénateur et maire de Viarmes, qui, dans une question écrite déposée au Sénat, affirmait que e les élus ne sont pas disposés à assumer la responsabilité de ces er-

Au Sénégal

LE PRÉSIDENT DIOUF AN-

NONCE D'IMPORTANTES

**MESURES D'AUSTÉRITÉ** 

(De notre correspondant.)

mesures d'austérité que son gouver-

nement se voit contraint de mettre

en œuvre pour redresser la situation

économique et financière du Séné-

Les aspects les plus pénibles du nouveau plan d'austérité seront, pour le monde rural, une baisse d'en-

viron cinq francs par kilo du prix d'achat de l'arachide aux cultiva-

penseront pour partie des fourni-

riz, le sucre et l'huile vont augmen-

ter d'environ 15 % alors que les sa-

laires et les traitements des fonction-

naires seront pratiquement bloqués

Ces baisses comme ces hausses, a

expliqué en substance M. Diouf.

sont la conséquence de la très forte

réduction des subventions que l'Etat

a accordées jusqu'à présent à divers organismes de soutien et s'inscrivent

dans tout un ensemble de mesures

de restriction des dépenses publi-

ques, qui devraient permettre de dé-

gager, sur douze mois, une somme globale de 34 milliards de francs

Cette somme, qui constituera en

quelque sorte l'apport national im-

médiat au redressement des finances

publiques, ne représentera, toute-

fois, a reconnu le chef de l'Etat, que

le sixième des besoins actuels de

celles-ci, qu'il estime à environ

200 milliards de francs CFA, pour

que tous les comptes soient apurés.

C'est dire que les cinq sixièmes res-

tant sont attendus de plusieurs

sources étrangères sous diverses

formes, dont un nouveau rééchelon-

nement de la dette extérieure. Déjà,

de ce rééchelonnement, qui va être négocié dans les prochaines se-

maines, le Sénégal peut compter sur un apport extérieur total de 59 mil-liards de francs CFA pour l'année

• L'OPEP avance la réunion de

on comité de surveillance du mar-

ché. - Prévue pour la fin du mois de septembre à Abou-Dhabi, cette réu-

nion vient d'êrre fixée an 13 septem-

bre à Vienne. Le dépassement par

certains pays de leurs quota de pro-

duction - rendu possible par la fer-

meté du marché - explique sans

budgétaire 1983-1984.

doute cette précipitation.

a assuré M. Diouf, indépendammer

taires gratuites d'engrais.

pendant un certain temps.

CFA.

Dakar. - Dans un message à la

Abordant tous les sujets délicats

secrétaire général de la C.F.D.T. laisse percer son ameriume. «Ce gouvernement, déclare-t-il, manque singulièrement d'objectifs à moyen

mer ses choix. « Nous devons éviter

Enfin M. Joseph Pinard, député socialiste et conseiller général du Doubs, dans une lettre adressée au premier collège, un au deuxième collège, un au troisième. Ces délégués communaux cholsissent à leur tour des représentants cantonaux qui désignent le conseil d'adminisliant le Conseil national du patro-nat français (C.N.P.F.) et des mu-nicipalités de l'opposition, comme celle de Paris, se développe mettant en cause le cout des prochaînes électration départemental. Au total un mandat est ainsi confié à 75 000 responsables au plan communal, 14000 au plan cantonal, 698 au plan départemental. Pour prendre le cas d'un département moyen comme ceiui du Doubs, 2 113 délégués sont élus. Le renouvellement a

lieu par moltié tous les trois ans. » Et M. Joseph Pinard de conclure :

· Pourquoi ce qui est valable pour la Sécurité sociale agricole et qui donne satisfaction au plan de la gestion comme en témoigne le ré-cem rapport de l'inspection générale des affaires sociales ne le serait-il pas lorsqu'il s'agit du régime géné-ral? Pourquoi ne poser le problème du coût que dans un seul cas ? »

#### «Ce gouvernement manque d'objectifs à moyen terme» déclare M. Edmond Maire

M. Edmond Maire vient à son tour de donner le ton de la prochaine remrée sociale dans une interview à paraître dans C.F.D.T.-Magazine.

- l'emploi, la fiscalité, le finance-ment de la Sécurité sociale, - le

Les perspectives économiques et le relatif isolement de la C.F.D.T. n'empêchent pas M. Maire d'élever une fois de plus le ton et de réaffir-

de nous complaire dans la dénonciation stérile des sempiternels boucs émissaires : la droite-épouventail, la gauche-pouvoir incapable, le patronat-source de tous nos maux (...) », répète le dirigeant de la C.F.D.T., qui ajoute : • 11 faut combattre cette tendance bien française qui consiste, pour chaque prolème, à attendre une solution globale venant de l'Etat... ou, pour les militants syndicalistes, de leur confédération.

Plus que jamais, le secrétaire général de la C.F.D.T. invite les syndicalistes a d'abord compter sur euxmêmes et à prendre des initiatives.

# Le Brésil demande aux pays occidentaux la renégociation de sa dette extérieure

(Suite de la première page.) Le ministre brésilien devait regagner son pays le 20 août, écourtant la tournée européenne qui devait le conduire aussi à Londres et à Francnation, le président Dious a rendu publiques et expliqué les nouvelles

Ainsi les grandes manœuvres financières du plus important pays latino-américain — dont le « miracle » fut naguère tant célébré — s'accélèrent. La renégociation de la dette garantie par seize pays occi-dentaux porterait sur 1,5 à 2 mil-liards de dollars en 1983-1984; mais - M. Delors a indiqué ne pas y être 
• hostile > - cette décision a comme

teurs, qui tombera donc de 50 à 45 francs CFA le kilo mais que comcondition préalable le règlement du contentieux entre le F.M.L et Brasilia. qui porte notamment sur la réduction — à 50 % en 1984 — du En revanche, les prix de plusieurs taux brésilien d'inflation. L'accord interviendrait, selon M. Netto, grands produits de base comme le d'ici trois à quatre semaines ». Après le Mexique en juin, le

Péron et l'Equateur en juillet, le Brésil rejoint ainsi les rangs des pays ani se sont soumis à l'examen occidental. Cependant, cette attitude rencontre l'hostilité de plus en plus forte des partis d'opposition qui, eux, réclament la rupture des négo-ciations avec le F.M.I. et la proclamation unilatérale d'un moratoire pour un pays en cessation de paiement de lait depuis un mois (2 mil-liards de dollars d'intérêt n'ont pas pu à ce jour être réglés). Don Helder Camara ne vient-il pas de déclarer que le Brésil ne devait pas accepter « des exigences absurdes » et que sa politique intérieure ne devait pas être dictée par des organismes

Cependant, les pays occidentaux font en quelque sorte la chaîne pour

qui d'ailleurs les léserait. Ainsi le président de l'Eximbank (la Coface américaine), M. William Draper, vient de soumettre à l'approbationdu Congrès l'octroi au Brésil d'une garantie portant sur 1,5 milliard de dollars de crédits à l'exportation. Et Brasilia va poursuivre prochaine-ment à New-York ses négociations avec les banques internationales. Les autorités brésiliennes souhaiteraient la transformation de 5,1 milliards de dollars de dette non garantie en crédits sur huit ans, assortis d'un délai de grâce de trois ans, ainsi que la mobilisation d'environ 9 mil-liards de nouveaux emprunts au cours des seize prochains mois.

éviter au Brésil une banqueroute,

Le temps presse, semble-t-il. La crise financière du Brésil devrait entraîner des retards - aux alentours de cinquante jours - dans le paiement des importations (les opérations de change pour des envois de devises à l'étranger ont été récemment rassemblées à la Banque cen-

Alors que les retards pourraient, d'après les milieux économiques de Sao-Paulo, concerner notamment les matières premières, trois sociétés pétrolières : Esso, Shell et Atlantic, viennent de refuser de vendre à la compagnie nationale Petrobras du brut payable en cent vingt ou cent quatre vingts jours, comme le demandait Brasilia. Toutefois, le Brésil a réussi à signer avec l'Arabie Saoudite, le Koweit et le Qatar, des contrats portant sur la livraison de 145 000 barils de pétrole par jour, ce qui, selon Petrobras, garantit l'approvisionnement du pays jusqu'à la fin de 1983.

· (Publicité) -

4 septembre 1983. La vente aux enchères aura lieu à compter du 6 sep 1983 inclus, sur le lieu même du chantier, à Sana'a.



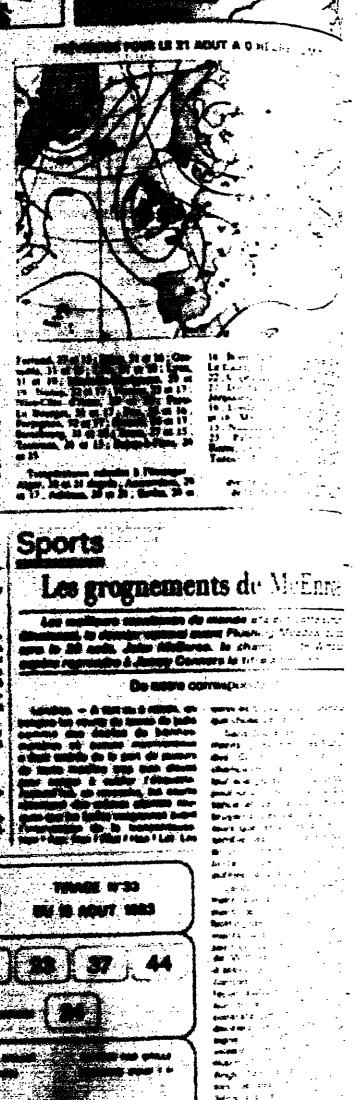

. .

4.0

a 34.

البين

# Économie

1 600 VAISSEAUX DE COMMERCE A HONGKONG

# La fabuleuse richesse des armateurs chinois

Les armateurs chinois de Hongkong ont ravalé Onassis et Niarchos au rang de moussaillons. En moins de vingt ans, ils ont sur toutes les mers bâti un empire commercial jusqu'à aujourd'hui extrêmement profitable. L'avenir, lui, est plus incertain.

#### De notre envoyé spécial

Hongkong. - Sir Yne Kong Pao est-il, comme on le murmure parfois ici. l'homme le plus riche du monde? Préférant cultiver la sagesse plutôt que la métaphysique, l'énigmatique sexagénaire n'a cure de la réponse, se contentant de faire, dans la discrétion, prospérer un empire sur lequel le soleil ne doit pas se coucher souvent, un trust d'une soixantaine d'entreprises faisant argent de toutes parts, tant dans les assurances et l'immobilier que dans la presse, la finance et les transports.

Précisément, l'une des plus prolifiques des machines à sous de Sir Pao est une compagnie de navigation qui fait de lui, et cette fois sans conteste, le plus grand armateur du monde. A côté, Onassis et Niarchos, même du

armateur de Hongkong. Pourtant, la colonie de la couronne ne figure qu'en plus modeste position dans les registres officiels des flottes. C'est que plus des deux tiers de la sienne naviguent sous des pavillons de complaisance. Non pour des raisons économiques : les dixhuit milles marins de Hongkong ne sont pas tellement mieux payés que leurs homologues philippins, turcs ou angolais.

L'évasion vise d'abord à bénéficier de dispositions fiscales tout à fait avantageuses : d'un côté, à Hongkong, un chef d'entreprise ne paie d'impôts – et en moyenne à un taux de 17% contre 40 à 50 % en Occident - que sur les profits qu'il réalise dans la colonie, et rien sur ceux qu'il rapatrie de l'étranger : de l'autre, les paradis du Panama, du Libéria ou des Bermudes ne prélèvent aucune dîme sur les recettes réalisées hors de leurs frontières par des sociétés au capital majoritairement étranger.

#### Largesses fiscales

Voilà pourqoi cinquante-cinq des cinquante-huit filiales de Eastern Asia Navigation Co Ltd sont enregistrées dans ces pays, de même que les quarante filiales de Wash Kwong et trente-quatre des célait quand même quelques saiblesses. Trop étroitement liée à celle de son envahissant client privilégié, elle allait s'amenuiser à mesure de l'essouffiement du miracle japonais.

A partir de 1980, les accords d'affrètement se faisaient plus rares et leur terme se réduisait jusqu'à cinq ans, rendant l'opération plus aléatoire pour l'armateur. Les bateaux, essentiellement conçus pour le transport de pétrole et de matières premières en vrac, trouvaient difficilement des compensations sur un marché asiatique et pacifique globale-ment déprimé à partir de la mi-

#### Se serrer la ceinture

Les armateurs de Hongkong al-

laient peu à peu devoir prendre le large de l'eldorado nippon, s'arracher au confort des contrats pluriannuels pour en venir à négocier, comme un vulgaire armateur de l'Ouest, des cargaisons au coup par coup. Ce qui n'allait pas toujours sans mal, certains pays dressant des obstacles devant des envahisseurs: l'Australie prenait, sous la pression de ses marins, des dispositions strictes contre les pavillons de complaisance, et quelques bâtiments y perdirent leur



Dessin de CAGNAT.

temps de leur splendeur, ne furent jamais que des moussaillons de bateaux-lavoirs.

Sa World-Wide Shipping Agency Ltd, dont la raison sociale révèle déjà l'ambition, contrôle une slotte de plus de deux cents hateaux représentant quelque 20 millions de tonnes de port en lourd. En gros, deux fois la flotte française, l'équivalent de celle des États-Unis. Pour ce banquier de Shanghaî chassé vers ce havre britannique par la révolution communiste nour cet armateur d'occasion qui s'était mis en tête il v a un quart de siècle de conquérir les mers en y lançant un vieux rafiot presque trentenaire, quelle belle

Belle certes, éclatante même, mais pas unique. M. S.M. Khan, lui aussi, est parti de rien, ou presque (quatre bateaux, en 1974 : ans plus tard, sa Gulfeast Ship Management Ltd compte soixante unités. La Wah Kwong Shipping Agency Ltd de M. Franck Chao en a à peu près autant, et une douzaine d'autres en commande. Jardine Shipping Ltd ne fait que momentanément sigure de parent pauvre avec trente-trois bateaux : elle en a vingt-quatre en commande. Et avant de mourir, à la fin de l'année dernière, C.Y. Tung avait réussi tout à la fois à se créer une flotte de cent trente bateaux, à devenir le plus gros opérateur mondial de porte-conteneurs (trente-huit bateaux) et même pied de nez à l'Occident - à racheter, en quelques mois, le groupe américain Seavac et le groupe anglais Furness Withy.

MM. Pao, Tung, Chao et les autres font de la flotte de Hongkong la première du monde avec plus de mille six cents vaisseaux : sur dix bateaux de commerce dans le monde, un appartient à un trente-neuf entreprises contrôlées par Orient Overseas Container. Double aubaine fiscale, en effet, pour des hommes d'affaires astucieux. Qui sait, ces armateurs de Hongkong paient peut-être moins d'impôts que les exploitants de jonques misérables qui survivent tant bien que mal de mille petits trafics au milieu des « boat people » de la baie d'Aberdeen...

Leur prospérité ne repose toutefois pas seulement sur des largesses fiscales, mais au moins autant sur un indéniable sens des affaires. Un flair qui leur a permis de subodorer les retombées possibles du miracle économique japonais. Confrontés au développement rapide de leur commerce extérieur, et peu désireux d'hypertrophier leurs capacités de transports, les milieux économiques nippons ont proposé, à partir des années 60, des marchés aux armateurs de Hongkong dans lesquels les deux parties trouvaient leur compte : l'armateur chinois commandait dans un chantier japonais un bateau financé à 70 % par l'Exim Bank de Tokyo, et il le louait pour dix ans à un transporteur nippon.

Les loyers encaissés permettaient au propriétaire chinois d'acquérir à terme le bateau sans bourse délier. Le locataire japonais, de son côté, donnait du travail à la construction navale de son pays, échappait à de gros investissements et - comme il était souvent lui-même armateur - le contrat longue durée le prémunissait contre une éventuelle concurrence et contre des révisions sauvages des prix de fret.

Les nouveaux venus dans l'armement en profitèrent bien : le tonnage de la flotte de Hongkong a quintuplé dans les dix dernières années. Mais cette prospérité re« nationalité » libérienne ou pana-

A partir de 1982, même si les bateaux neufs continuent de grossir au rythme d'un par semaine les flottes insulaires, la récession montre le bout de son nez. Carrian Invesment - l'un des plus gros opérateurs de la colonie, avec soixante-six navires - manque de périr d'une croissance trop vertigineuse. Le tout-puissant M. Pao lui-même, annonce une baisse de 50 % de ses bénéfices. Clairvoyant, M. Chao avertit: « Les armateurs vont devoir se serrer la

Il en faut quand même davantage pour les abattre. Ils assimilent vite les pratiques occiden-tales : déjà 20 % de leur flotte travaillent an coup par coup, sur les marchés « spots » et leurs porte-conteneurs s'attaquent aux lignes régulières un peu partout dans le monde. Le Japon oublié sans un pleur, ils se tournent vers d'autres marchés. La Chine continentale, d'abord, aux potentialité énormes, et dont le commerce extérieur pour 40 % transite par la colonie britannique : surmontant ses aversions pour le régime qui le fit fuir sa terre natale. Sir Pao a créé, avec Pékin et la Banque du Japon, une compagnie de navigation qui possède déjà un capital

flottant de 800 millions de dollars. Et puis, il y a l'Europe que, par un surprenant réflexe de timidité. ces intrépides conquérants se refusent à attaquer de front, préférant passer des accords de coopération avec les armateurs du Vieux Continent. Ces derniers ont sauté sur l'occasion : elle leur ouvre des possibilités d'implantation durable sur les marchés asiatiques. Ils pensent qu'il vaut mieux avoir avec soi MM. Pao, Tung, Chao et les autres...

JAMES SARAZIN.

# Revue des valeurs

#### **BOURSE DE PARIS**

Semaine du 17 au 19 août

#### Trois séances bien tournées

EDUTTE à trois séances par les fêtes du 15 août, mais aussi et encore par la journée supplémentaire accordée aux ouvriers pour achever la première tranche des travaux rendus nécessaires afia d'accueillir le marché unique le 24 octobre prochain, la semaine écoulée n'en a pas moius été bonne pour la Rourse de Paris. Très house même, unisque, entre les 11 et 19 août. Bourse de Paris. Très boane même, puisque, entre les 11 et 19 août, les cours ont encore monté de 2,6 % en moyenne, portant ainsi la hausse à 5 % depuis le 1° août et à près de 8 % en l'espace d'un

Pas un seul jour le marché ne devait baisser, manifestant ses bounes dispositions dès mardi (+ 0,7 %) dans un décor pas encore bouleversé, mais à l'intérieur duquel flottait une boune odeur de parquet neuf, les confirmant amplement le lendemain (+ 1,26 %) et encore vendredi (+ 0,5 %), malgré l'apparition de quelques ventes bénéficiaires favorisées par l'approche de la fiquidation générale. Cette dernière aura lieu mardi 23 août.

Étounant, le mot n'est pas trop fort. Étounante, en effet, cette vigueur, non seniement illustrée par la belle tenne des valeurs fran-caises, mais aussi par une forte activité avec en moyenne plus de 160 millions de francs de transactions journalières à terme senie-

La Bourse, il est vrai, a reçu de sérieux encouragements. Du front intérieur d'abord, avec des nouvelles en peu plus rassurantes sur l'état de la situation économique française : réduction du déficit de la balance des paiements au deuxième trimestre et du commerce extérieur en juillet, bausse modérée des prix le même mois (0,8 % à 0,9 %), malgré la prise en compte de majorations de tarifs publics és. Du front extérieur ensuite, avec le retournement surprise de Wall Street, embarrassée de sa masse monétaire et de ses taux depuis près d'un mois, mais soudain rendu plus optimiste avec la dissipation des craintes suscitées par de fansses prévisions (moindre affement de la première au lieu d'une forte augmentation, légère tente sur les autres pourtant voués par les augures à monter).

Tout cela, avec en plus un dollar nettement moins fringant, avait de quoi ravir Paris. Mais les opérateurs timent-ils réellement compte de ces diverses domées? La question peut sérieusement se poser. Si toutes les conversations portaient sur les statistiques fournies, commentaires à l'appui, par la Rue de Rivoli, le plus grand doute régnalt autour de la corbeille sur la façon de les interpréter. « Beaucoup trop tôt pour en tirer un enseignem répétaient en chœur opérateurs et professionnels.

Le sursant de Wall Street, bien sûr, a été bien accueilli. Mais Et non plus l'on n'est pas certain que l'effet d'entralmement ait joué à fond. La preuve en est : la recheute du New York Stock Exchange, jeudi, sur les fâcheuses prédictions de M. Henry Kaufman ne provoquait pas la moindre émotion, jetant tout juste une ombre d'hésitation, et emotre. Alors ? D'où la Bourse tire-t-elle ses forces en plain attlem de cet foi befieret en and vien windits rellement les unes les products en les products de la cet foi befieret en and vien windits rellement. pleis milieu de cet été britant, quand rien n'incite vraiment les res-ponsables des grandes institutions, ou leurs suppléants, surtout etx, à prendre des initiatives de placements ?

à prendre des initiatives de placements?

« La réponse à cette question se trouve presque tout entière dans les chiffres assez stupéfiants de l'épargue pour les sept premiers mois de l'année », nous confiait un professionnel. D'après ini, l'on assiste tout bonnement à un phénomèse de transfert de capitaux de l'immobilier, déserté, vers les valeurs mobilières, dernier refage en ces temps troublés. « Les fonds communs, les SICAV et autres organismes servent d'entonnoir à ces capitaux », ajounit-il, « et, à la tête d'abondantes liquidités, ils cherchent à les replacer pour ne pas en conserver trop. Comme leur choix se porte sur les actions de bonne qualité devenues rares, les cours montent, » actions de boune qualité devenues rares, les cours montent. »

Avec les quelques achaits de l'étranger enregistrés cette igne, notamment sur Elf-Aquitaine et L'Oreal, l'on tient là une ne explication. Mais vaut-elle pour le réveil de la distribution, remarquée juste avant le long week-end de cinq jours, qui s'est poursulvi, cette semaine, avec la hausse de Carrefour, Cedis, C.F.A.O., Comptoirs modernes, Damart, Darty, Docks de France, Guyenne, La Redoute et même Printemps ?

Bornons-nous à constater le phénomène, dont la contribution à la septième Equidation gagnante de l'amée, désormais imminente. n'aura pas été mince.

Rentrée dans le rang sur les indications du dollar, la devise-titre, après être retombée à 10,52 F au plus bas (11,02 F jeudi 11 août au plus hant), a suivi, vendredi, le « billet vert » dans sa remontée, pour atteindre 19,87 F. Sa prime vis-à-vis du dollar com-mercial s'est élevé à 36 % ce jour-lè, taux voisin du record établi durant la dernière semaine de juillet (37 %).

ANDRÉ DESSOT.

**VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT** 

TRAITÉES A TERME

# MARCHÉ LIBRE DE L'OR

| 10 dollars<br>5 dollars | 29 000 107 0<br>207 8<br>404 44<br>710 8<br>638 8 | 77<br>8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | Schlumberger  Elf-Aquiraine  C.N.E. 3 %  L'Air liquide  4 1/2 % 1973  Hoote (1)  Harmony (1)  Radiotechn (1)  Darty  Michelin (2) | 335 050<br>14 770<br>54 260<br>8 610<br>51 375<br>13 565<br>56 100<br>29 600<br>19 240<br>10 550 | 62 045 105<br>44 732 675<br>24 467 620<br>18 800 245<br>17 702 150<br>16 685 380<br>15 027 355<br>12 105 875<br>13 076 540<br>8 244 900 |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|           |          |            | >10 + cmmo>   |                            |               |
|-----------|----------|------------|---------------|----------------------------|---------------|
| L         | E YOLUM  | E DES TRA  | NSACTION      | S (en francs               | )             |
|           | 15 août  | 16 août    | 17 août       | 18 sout                    | 19 août       |
| Cerme     | -        | - :        | 281 348 336   | 316973345                  | 304 124 717   |
| R. et obl |          | <u> </u>   |               | 760 552 841<br>130 548 174 |               |
| Total     |          |            | 1 430 277 176 | 1 208 074 360              | 1 199 842 969 |
| INDICE    | S.OUOTII | DIENS (INS | EE base 100.  | 31 décembr                 | e 1982)       |

157,8 158.5 COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE (base 100, 31 décembre 1982) - | 140,6 | 142,2 | 142,8 Tendance (base 100, 31 décembre 1982) 1 - | 131,9 | 134,3 | 135

• L'indice mensuel de la pro- un mois. L'indice de juin retrouve duction industrielle calculé par l'LN.S.E.E. s'est établi à 128 en juin en 1970), soit une baisse de 2,3 % en

ainsi le niveau de février, mars et avril. En un an (juin 1983 comparé 1983 contre 131 en mai (base 100 à juin 1982), l'indice a baissé de 0,8 %.

#### **BOURSES** ÉTRANGÈRES

**NEW-YORK** Promesse non terue

Wall Street n's pas tonu sa promesse cette semaine. Après deux sances de flottement, le marché s'était brutaloment redressé et, pour la première fois depuis le 29 juillet, le «Dow» avait refranchi la barre des 1 200. Las! Ce sansant fut éphémère et tous les gains acquis furent reperdus le lendemain, la tendance se révélant très inrégulière à la veille du week-end.

veille du week-end L'on ne saurait faire grief au marché de n'avoir pas tems ses promesses. Le coupable est son gourous, M. H. Kaufman, qui, silencieux pendant des semaines, s'est remis à faire des prodes semaines, s'est remis à l'aire des pro-nostics sur une prochaîne hausse des taux. Son influence étant si grande, nul ne s'est souvenn de ses erreurs passées.

(Indice des industrielles du 19 août : 1 194,20 (après 1 206,50) contre

| 1 10404          |                  |                   |
|------------------|------------------|-------------------|
|                  | Cours<br>12 août | Cours<br>19 aoû   |
| Alcoa            | 40 1/2           | 43.5/             |
| A.1.1            | 65 1/8           | 64.1/             |
| Boeing           | 40 1/2           | 38 5/             |
| Chase Man. Bank  | 49 1/8           | 48                |
| Da Pont de Nem   | 48 1/8           | 421/              |
| Eastman Kodak    | 67               | 971/              |
| Exxen            | 36 7/8           | 38 3/1            |
| Ford             | 56               | 56 1/             |
| General Electric | 48.7/8           | 47 1/             |
| General Foods    | 44 1/8           | 44 3/             |
| General Motors   | 673/4            | 68 3/1            |
| Goodyear         | 29 1/4           | 29 1/             |
| IBM              | 117 7/8<br>43    | 122 1/4<br>41 5/1 |
| LT.T.            |                  |                   |
| Mohil Oil        | 30 1/2           | 33.3/             |
| Pfizer           | 377/8            | 36 5/4<br>61 1/4  |
| Schlungberger    |                  | 38 1/             |
| U.A.L. Inc.      | 35 5/8<br>33 1/4 | 29 1/2            |
| Uzion Curbide    | 2 7              | 643/              |
| U.S. Steel       | 253/4            | 273/              |
|                  | 443/4            | 43.5/             |
| Westinghouse     | 45 1/2           | 45 3/4            |
| ACUALANO         | , -,, 1/4        | -33/              |

#### LONDRES

Des records en cascade

Un optimisme sans faille, ou prestimé de régner cette sem et durant les quatre premières séances, le marché a régulièrement fait tombe: tous ses précédents records, avant de se replier à la veille su west-end. La confiance des confianteurs a été ravivée par la force represe de Wall-Street, mais,en rechatant, ce dernier l'a quel-que pen ébranité.

Indices . F.T. : du 19 août : industrielles, 735,7 après 741,1 le 18 août (plus haut de toujours) contre 722,1; mines d'or, 660 contre 642,1; Fonds d'Etst, 79,51 contre 79,10.

|                     | ·:                | <u>·</u> ·       |
|---------------------|-------------------|------------------|
|                     | Cours<br>12 soilt | Cours<br>19 août |
| Beecham             | 348               | 343              |
| Bowater             | 240               | 243              |
| Brit. Petroleum     | 438               | 442              |
| Contenids           | 106               | 164              |
| De Beers (*)        | 10 1/8            | 10 7/14          |
|                     | 61 70             | 57               |
| Dunlop              |                   |                  |
| Free State Geduld * | 47                | 48 1/2           |
| Glaxo               | 380               | 868              |
| Gt. Univ. Stores    | 538.              | 523              |
| Imp. Chemical       | 548               | 536              |
| Shell               | l 636             | 634              |
| Uniloyer            | 732               | 780              |
| Vickers             | 128               | 125              |
| War Loan            | 34 1/2            |                  |
|                     | , 34 I/4          | 34 //            |
| (*) Rn dollers      |                   |                  |

#### FRANCFORT Coup de frein à la baisse

Très seconé la semaine précédente par une forte baisse, le marché s'est un peu remis de ses émotions. Des points de formeté ont réappara à la cote say seceté ont réappara à la cote, sux produits chimiques, notamment, aux pétro-lières et dans le compartiment automobile également. Ailleurs, la tendance a été irrégulière.

Indice de la Commerzbank du 19 soût : 942,20 contre 944,40.

|                                                                                                       | Cours<br>12 soft                                                                          | Cours<br>19 soût                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A.E.G. B.A.S.F. B.A.S.F. Bayer Commerzhank Deutschebank Hoechst Karstadt Mameamann Siemens Volkawagen | 71 80<br>155 40<br>148 20<br>172 59<br>316<br>157 30<br>271 20<br>142<br>348 59<br>215 60 | 76 60<br>156 90<br>152 80<br>172 50<br>313<br>159 20<br>267<br>143 30<br>345<br>225 |

#### TOKYO Record batts

Après avoir atteint vendredi ses plui

hauts niveaux historiques (9 139,73 an Nikkel Dow Jones, 680,10 à l'indice gé-néral), le Kabuto-Cho, sur la pression de quelques ventes bénéficiaires, s'est un peu replié samedi matin. Une forte activité a régné avec

1821 millious de titres échangés en carq séances et demie. Indices du 20 août : Nikkes Dow nes, 9137,13 (contre 8920,82); in-

dice général, 679,15 (contre 659,75).

|                                         | Cours<br>12 août | Cours<br>19 sout |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
| Akar<br>Bridgestone                     | 596<br>488       | 684<br>495       |
| Canon                                   | 1416             | 1.516<br>500     |
| Fuji Bank                               | 879<br>1 538     | 968<br>1 659     |
| Matsushita Electric<br>Mitsubishi Heavy | 202              | 268<br>3 370     |
| Toyota Motors                           | 3 330<br>1 180   | 1 188            |

# l'euromarche Maroc à son tour...

200

And the article and the second

Grant till in t

gas and Miles - New

been be you in its acceptable of the

MARKET & CONTINUE OF THE PART OF THE PART OF

trigical senginearinements because the re-Talappea Liesa & achieves Brader Harriste was at some her other particular and registers and such as a BET WITH SEASON A LAND OF LIGHTS . Edd sparte and the major fell personner is at your a person of a min Buffe under beite der geneten ein State at the second of the Bien ber ber ber ber ber ber

25 to 100 Enter to have The second secon there is the same of the country # tags are like the plant for the law of a \$ 2,8 ma as \$ 1 0 0 0 0 000 1 000 1 000 1

graduate and the beautiful and the second statement of the second 570775 1 7 7 7 7 7 7 State Contract to the Contract of SEMENT ARTHUR . <u>ವರ್ಷ-೧೯೯೯ ಕನ್ನಡಿಕ ಅಕ್ಷಕ್</u> THE STREET, AND THE GRANT STREET, 131 75 27 Charter | 75 miles the state of the s im a court in control . ANY to provide to the mo-politicate de de large de damento de Brenda. The state of the same of the same of the same

man a region to the second of the second of Rosem und dangent in der wir bin der mmargastra preter an de l'ever a recourt de la Service of Military sage in training a specific region of the service of the serv State aufen fie ber bei ber Capació dans de sens. 

émonétaire et obligataire

détente 15 miles (1- miles the state of the second Market and the second s in all manages of the last of the Sent fermion the second second A TRANSPORT OF THE PROPERTY OF

Tripes with a second

Carried State of the Control of the

the season of the season of the

The second secon

The second secon

The Reservoir

The state of the s

Righter der term bartig. ....

With the sales

et at what have a re-

Commence of the second second

Company of the first of the first

The See They are

Set steamer en en

the state of the

Magazina que tempo

Charle Continue 15.

A STATE OF A STATE OF

the same of the

A STATE OF THE STA

Service and

The same of the same of

\* 4 St. St.

A STATE OF THE STA

See See Co Division

Systematique.

the second second second

Co water

the production of

THE RESERVE THE SERVE

EN . B LIC C. PCC. L.

as response. William CERTS

See Add Land

· fet

And the second second

States do Trea

Code de la com

The a Character 240 1860 Fifth a Contracting to the Kontact STATE CANADA STATE OF THE PARTY C. HERRY BOWN & COMP. S. A. S. P. THE DE MITTERS A. P. Charles the Mention of the Conline, in Behrent Meteriffen 20 All a pen l'Allan et Colombie and THE PERSON NAME OF TAXABLE AS William Buf Grand and State of the State of To the Control of the State of

can it with the season we have the Draft im franc 2 3 to 2 design menter

- 3 12

# e way to freezame. 142 .114 $(1.081)^3$

# Crédits - Changes - Grands marchés

### L'euromarché

## Le Maroc à son tour...

Le Maroe devrait très prochainement demander le rééche de sa dette extérieure à la communauté bancaire internationale. Cela n'a rien de très étonnant, étant donné que les réserves de change du pays sont tombées à un niveau très bas, tandis que le montant des importations reste très élevé. A la fin du mois de mai de cette année, la banque centrale ne disposait plus que d'un peu moins de 60 millions de dollars en devises, au lieu de près de 220 millions au 31 décembre 1982. Ces chiffres ne tiennent pas compte des réserves en or, qui, à la fin mai, représentaient quelque 285 millions de dollars. Par contre, les importations continuent de s'élever à environ 325 millions de dollars par mois. La dette étrangère maro-caine est de l'ordre de 10 milliards de dollars, son service absorbe appa-remment près de 40 % des revenus

L'arrivée jeudi à Paris de M. Del-fim Netto, le ministre du plan du Brésil, a de nouveau ramené l'attention sur la dette extérieure brési-lienne. La visite de M. Delfim Netto avait notamment une rencontre avec le directeur du Fonds monétaire international (F.M.L.), M. Jacques de Lamsière. Le ministre brésilien aurait carte blanche, ses pleins pou-voirs pouvant s'étendre jusqu'à la déclaration d'un moratoire.

Une telle éventualité paraît a priori peu probable et son évocation semble destinée à faire pression sur le Fonds monétaire. Néanmoins, il faut reconnaître que le Brésil est actuellement dans une impasse financière dont il lui faut sortir à tout prix. Totalement à court de capi-taux, il ne peut présentement en recevoir ni de ses euro-banquiers traditionnels, ni du F.M.I.

Tous les partenaires sont en-fermés dans un absurde cercle vi-cieux, le F.M.I. ne pouvant déblo-quer les 410 millions de dollars de crédit qu'il a consentis au Brésil, et les euro-banquiers se gardant bien de verser le solde de 1,95 milliard de dollars sur les 4,4 milliards d'argent frais qu'ils se sont engagés à prêter.

Mais, pour que le F.M.I. puisse apporter son obole au Brésil, il faut que ce pays accepte préalablement de désindexer les salaires. Un décret-loi a été déposé dans ce sens, mais le Congrès brésilien a soixante jours pour le rejeter. En même temps, toute nouvelle lettre d'inten-tion soumise par les autornés brési-

La détente

C'est avec un ouf! de soulage-

ment que les marchés sinanciers

américains - et internationaux -

ont accueilli l'annonce d'une aug-

mentation de 400 millions de dollars

seulement de la masse monétaire

aux Etats-Unis, durant la semaine

bancaire au 3 août dernier, un chif-

fre bien inférieur aux prévisions,

comptaient un gonflement de 1,5 milliard à 2 milliards de dollars.

raire, ce coup d'arrêt à un processus

de hausse progressive, constaté de-

rasséréné les familiers du marché

monétaire des deux côtés de l'Atlan-

tique, d'autant que l'adjudication

hebdomadaire de bons du Trésor,

qui se déroulait lundi, débouchait

sur une baisse assez nette des taux

de rendement. Ainsi, les 6.2 mil-

liards de dollars de bons à trois mois

mis en vente, trouvaient preneur à

9,43 %, alors qu'il fallait payer

9,57 % la semaine précédente. De

même, pour les effets à six mois, le

taux de rendement a été ramené à

9,59 % contre 9,70 % buit jours plus

Faut-il en conclure que le méca-

nisme de baisse est déjà à nouveau

encleaché? Ce serait aller un peu

teurs officiels, qui ont pourtant tout

intérêt à rassurer les milieux d'af-

faires, sont particulièrement pru-

dents sur ce point. Si une baisse des

taux doit intervenir, elle ne devrait se produire qu'à la fin de l'année,

pense, pour sa part, le secteur joint an Trésor américain, qui ren-contrait cette semaine son homolo-M Tomomitsu Oba, à

gue japonais, M. Tomomitsu Oba, à

En tenant ces propos, il fait toute-

fois l'impasse sur la politique moné-taire américaine et sur l'artitude

qu'adopteront ou non les responsa-

bles de la Réserve fédérale à l'égard

des liquidités qu'il convient d'injec-

ter dans l'économie. Sur ce point, on

a peut-être un peu trop tendance à vouloir interpréter systématique

ment chaque froncement de sourcils

de M. Paul Voicker, le président de

cette vénérable institution, en ou-

bliant que le « Fed » a une direction collégiale an sein de laquelle les dé-

cisions sont prises, par vote, à la ma-

vite en besogne et les comme

Même s'il ne doit être que tempo-

eurs semaines, a un peu

Marché monétaire et obligataire

liennes au F.M.I. doit être acceptée par le conseil d'administration de ce dernier, qui ne se réunira qu'en octobre et qui, à ce moment-là, ne pourra la ratifier aussi longtemps que le ongrès brésilien n'aura pas re-noncé à rejeter le décret-loi visant à supprimer l'indexation des salaires.

#### Manque d'emprunteurs

Alors que depuis sin juin le marché international des capitanx s'est trouvé progressivement paralysé par l'absence totale d'acheteurs, c'est maintenant le manque d'emprunteurs qui freine la reprise de l'acti-vité primaire. Toutes les conditions étaient réunies cette semaine pour permettre la relance de nouvelles euro-émissions à taux d'intérêt fixe libellées en dollars des États-Unis. Les cours sur le marché secondaire ont, pour la première fois depuis bien longtemps, progressé forte-ment, l'avance moyenne ayant été d'environ 3 %. Simultanément, la baisse des taux d'intérêt à court terme a ramené de 11 % à 10,50 % le taux sur les dépôts en eurodollars à six mois. Enfin les liquidités internationales sont extrêmement abou-

Malgré ces facteurs positifs, les emprunteurs sont restés prudem-ment dans la réserve, tiraillés entre deux éléments contradictoires. En effet, soit ils se décident à emprunter maintenant en offrant des con-pons élevés mais en bénéficiant d'un dollar encore cher, soit ils attendent que les taux d'intérêt à moyen terme baissent de 1 %, mais la devise américaine sera alors vraisemblablement

En revanche, les investisseurs, estimant que le niveau des coupons pourrait diminuer au cours des semaines à venir, ont recommencé à se manifester. Ils réalisent qu'il est, tout compte fait, assez rare d'obte-nir tout à la fois des coupons élevés et une monnaie forte, en l'occur-rence le dollar... C'est ce qui se passe depuis le début de l'année, et qui risque dorénavant de changer, du moins si se vérifie la règle qui veut que toute détente des taux d'intérêt entraîne un affaiblissement de la devise qui les sert.

La baisse des taux d'intérêt est tontefois précaire. Elle est à la merci des caprices de la masse monétaire aux États-Unis, de l'ampleur du dé-ficit badgétaire américain, et de la

jorité des membres. Le résultat de

ce vote et les « attendus » sont sou-

vent beaucoup plus intéressants que

Or la prochaine réunion du Co-mité fédéral de l'Open Market (la commission chargée d'ouvrir ou de

fermer les robinets du crédit) est

prévue pour le mardi 23 août et il

bénéficier des « indiscrétions » dis-

tillées au compte-couttes par quel-

que source bien informée pour sa-

voir si les patients efforts entrepris

par le Congrès et par l'administra-

tion Reagan pour tenter de réduire le déficit fédéral – la bête noire des

économistes - ont su trouver grâce

auprès des responsables de la

M. Otto Lambsdorff n'y croit pas

l'économie estime qu'il ne faut s'at-

tendre à aucun changement de la po-

litique fiscale et économique des

Etats-Unis en dépit des tensions

qu'elle entraîne sur le couple infer-

nel raux d'intérêt-dollar. Ainsi qu'il

l'a récemment déclaré dans une in-

terview radiodiffusée, la seule solu-

tion pour la République fédérale al-lemande consiste à acquérir au plus

vite une indépendance de plus en

plus grande vis-à-vis de l'économie

américaine en général et du tandem dollar-taux d'intérêt en particulier.

Bundesbank, M. Karl Otto Poehl, a

affirmé une fois de plus qu'il n'était

pas question de relever les taux di-

siblement le même raisonnement op-

posé à l'escalade des taux. Dans la City londonienne, on est d'autant

moins disposé à encourager une hausse que M= Margaret Thatcher

a justement promis le contraire au

patronat britannique. A Tokyo, le gouvernement a également dit qu'il n'avait pas l'intention de modifier la

politique monétaire nippone et à Ot-tawa, la Banque nationale du Ca-

nada a pris l'initiative d'abaisser son

taux d'escompte pour le ramener à 9,57 % contre 9,68 %, tandis que sur

le Vieux Continent, les banques

suisses réduisaient de 0,25 % les

taux d'intérêt applicables sur les dé-

pots à terme (trois à douze mois)

pour les fixer à 3,75 % le 17 août.

urs en R.F.A. dans l'immédiat.

Dans les autres pays, on tient sen-

A ce propos, le président de la

le ministre ouest-allemand de

le communiqué final..

reprise économique outre-Atlantique, M. Henry Kaufman, l'économiste de la banque Salomon Brothers qui a choisi pour ses va-cances l'eau sud-africaine, l'a rappelé cette semaine en soulignant que, sous l'effet de ces facteurs, les taux d'intérêt restaient orientés à la hansse aux États-Unis.

Par conséquent, les conpons sur les curo-émissions devraient demeurer, au cours des mois à venir, dans la fourchette de 11,50 %, 12,50 %. Actuellement, un très bon emprunteur pourrait lancer une euro-émission de sept à buit ans avec un coupon annuel de 12 %, tandis qu'un organisme public français se devrait d'offrir 12,50 %. Ces taux pourraient éventuellement revenir à 11,50 % et 12 %, mais il n'y a rien dans les circonstances présent puisse faire envisager un recul plus

Dans l'immédiat, les euroemprunteurs attendent que la vive contraction de la masse monétaire américaine attendue cette semaine se confirme avant de se décider à empranter à taux fixe en dollars des États-Unis.

En attendant, une euro-émission libeliée en dollars canadiers a vu le jour à la veille du week-end. Lancée par la Farm Credit Corporation, elle s'élève à 50 millions. Sa durée est de sept ans; elle est ouverte au pair avec un coupon annuel de 11,125 %.

S'il est un marché qui continue de faire preuve d'une grande vitalité, c'est celui de l'ECU. Les emprunteurs s'y bouscuient au portillon, de sorte que le calendrier des euro-emprunts nouveaux dans ce secteur est pratiquement complet jusqu'au début novembre.

Cette semaine, c'est l'Union Bank of Norway, le cinquième établissement bancaire norvégien, qui est ve-nue lever 30 millions dans la devise de la C.E.E. D'une durée de sept ans, l'euro-émission est proposée au pair avec un coupon annuel de 11,125 %. Malgré tout l'attrait et la rareté de la signature norvégienne, ces conditions ont para un peu basses. Les euro-banquiers estiment qu'il aurait fallu offrir un coupon d'au moins 11,25 % pour être certain de séduire le dentiste belge, c'està-dire la clientèle privée qui, dans les pays du Benelux, continue d'ab-sorber la majeure partie du papier en ECU.

CHRISTOPHER HUGHES.

A l'intérieur de l'Hexagone, pour

discret qu'il soit, le même mouve

ment de détente a été constaté avec

une baisse de 1/4 % environ sur

toutes les échéances du marché mo-

nétaire en l'espace de trois jours, ce

que les spécialistes considèrent

comme une performance hogorable.

Alors que l'argent au jour le jour se maintenait à 12.7/8 % la Banque de

France ne modifiait pas son taux

d'adjudication sur effets de pre-

Cette situation d'attente, selon

certains professionnels, pourrait in-

citer quelques grandes banques à jouer bientôt le rôle de prêteur sur

ce marché avant que s'amplifie le mouvement de baisse constaté. Tou-

tefois, fait-on remarquer, tous les

décideurs », à commencer par les

Sur le marché secondaire, au ton

13,50 %) et net de 13,36 % (contre

13,50 %), mais il convient de pondé-

rer ces taux de un à deux centimes

pour le secteur industriel et d'une di-

zaine de centimes pour le public, Pa-

ribas ayant modifié les tranches d'âge des emprunts qui lui servent

A l'émission, sur le marché pri-

maire, Sœur Anne ne voit toujours

pas venir l'emprunt de la

C.A.E.C.L., mais, par contre, elle distingue bien à l'horizon du BALO

du 22 août un emprunt de 1,5 mil-

liard de francs de la B.F.C.E., sur

dix ans, in fine, avec un taux de 14,38 % brut (12,94 % net) dont la

majeure partie a été absorbée en

d'échantilion.

directeurs de trésorerie, ne sont pas

encore rentrés de vacances...

mière catégorie (12 1/4 %).

#### Les devises et l'or

# « Coup de tabac » sur le dollar

Si le décor ne s'est pas modifié cette semaine sur des marchés des changes acryoux et agités, il n'en pas été de même pour ce qui est du scé-nario qui s'y est déroulé quotidiennement. Le dollar, qui, depuis la fin du mois de juillet, ne cessait de monter à vive allure, a en effet brutalement fléchi pendant quatre séances avant de se redresser à la veille du week-

Ce mouvement de baisse s'était en fait amorcé dès la semaine dernière à New-York après la publication des statistiques sur l'évolution de la masse monétaire américaine, statistiques qui faisaient apparaître un gonflement moins important que prévu. Il n'en fallait pas plus pour que les opérateurs, qui anticipaient une nouvelle tension des taux d'intérêt outre-Atlantique, changent leur fusil d'épaule et vendent du dollar. Une légère détente des taux

s'était effectivement amorcée (voir «Le marché monétaire et obliga-taire»), la baisse du dollar se pour-suivait lundi sur toutes les places financières et elle s'accélérait pendant les trois séances suivantes. Ainsi, en quatre jours, le cours du «billet vert» revenait de 8,2070 à 7,9175 F à Paris, de 2,7280 à 2,6278 DM à Francfort et de 247,35 à 242,95 yens à Tokyo. Vendredi, un très léger redressement des 180x à court terme aidant, une reprise intervenait qui n'essait cependant qu'en partie les

pertes antérieures. La hausse du dollar a été forte et rapide. Sa baisse a été plus brutale encore. Explication d'un spécialiste : A mesure que le dollar montait. des opérateurs ont pris des positions spéculatives. Dès lors que le mouvement s'inversait, la réaction ne pouvait être que vive, car il fallait rapidement dénouer les positions. Reste qu'en un mois une monnaie aussi importante pour l'économie mondiale que la devise américaine a pu monter de 3 %, voire 4 %, puis baisser dans les mêmes proportions sur des anticipations. Voilà qui en dit long sur le désordre qui règne sur les marchés et dans les esprits... et a couté du 4 au 11 août, 2,4 milliards

de F à la banque de France (environ 300 millions de dollars) pour contepir la bausse du billet vert. Ce désordre n'a d'égal que l'incertitude qui pèse sur la politique monétaire américaine. M. Paul Volcker, le président de la Réserve fédérale, qui plaide en faveur d'une réduction du déficit budgétaire, serat-il entendu? Le président de la commission des finances du Sénat américain a indiqué que le Congrès poursuivait ses négociations avec l'administration Reagan afin de parvenir à un compromis permettant de réduire le déficit. Ces négociations aboutiront-elles rapidement? On le dit. En attendant, les estimations révisées présentées par le bureau du Congrès laissent prévoir un déficit de 191,6 milliards de dollars pour l'exercice 1983-1984 et de

180,4 milliards pour l'année fiscale 1984-1985! Les partenaires des États-Unis n'en peuvent mais. Du moins les Européens sont-ils résolus à ne pas tomber dans le piège de l'escalade des taux, une démarche qui, dans l'état actuel des choses, serait aussi inutile

que suicidaire. Notons que les prévisions sur une contraction de la masse monétaire américaine se sont vérifiées vendredi soir (- 500 millions de dollars pour la semaine au 10 août), ce qui pourmit détendre l'atmosphère.

Au sein du système monétaire européen, la livre irlandaise continue d'occuper la première place et le franc belge la dernière, le franc français restant, lui, solidement accroché à la seconde. Le mark allemand reste faible, ce qui ne fait pas sourire Paris, où l'on aimerait bien le voir monter un peu, ce qui pourrait stimuler nos exportations. Le franc suisse a légèrement fléchi à la suite de la baisse des taux sur les dépôts à terme décidée par les banques helvé-

Signalors, d'autre part, que le riyal saoudien, qui avait subi une pe-tite dévaluation par rapport au dollar le 7 août, a vu sa parité à nou-veau révisée en baisse, à 3,48 riyals pour 1 dollar. Pour sa part, la ban-que centrale de la République Sud-Africaine a indiqué qu'à compter du 1<sup>er</sup> septembre elle cesserait de fixer le cours du rand.

Sur le marché de l'or, le cours de l'once de métal précieux a été fixé vendredi à 417,75 dollars (contre 412,50 dollars le vendredi précé-

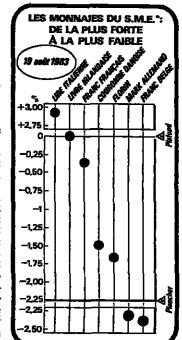

#### **COURS MOYENS DE CLOTURE DU 15 AU 19 AOUT** (La ligne inférieure donne ceux de la semaine précédente.)

|         |         |        | _                 |                 |          |                |         |                   |
|---------|---------|--------|-------------------|-----------------|----------|----------------|---------|-------------------|
| PLACE   | Livre   | \$EU.  | Franc<br>français | Franc<br>suisse | D. merk  | Franc<br>beige | Florin  | Lire<br>Italienne |
|         | 1,5180  |        | 12,5234           | 46,4252         | 37,6506  | 1,8796         | 33,6700 | 0,063             |
| e#-Yark | 1,4845  | -      | 12,1876           | 45,6621         | 36,6837  | 1,8308         | 32,7546 | 0,861             |
|         | 12,1212 | 7,5858 | -                 | 370,70          | 300,64   | 15,0093        | 268,85  | 5,047             |
| Kië     | 12,1803 | 2,2850 | -                 | 374,65          | 300,99   | 15,0219        | 268,75  | 5,074             |
|         | 3,2697  | 2,154  | 24,9759           | -               | 81,0993  | 4,6488         | 72,5252 | 1,361             |
| rick    | 3,2510  | 2,1980 | 26,6915           |                 | \$8,3374 | 4,0095         | 71,7327 | 1,350             |
|         | 4,8318  | 2,6560 | 33,2623           | 123,39          |          | 4,9924         | 89,AZ/6 | 1,678             |
| wefort  | 4,8467  | 2,7260 | 33,2236           | 124,47          | -        | 4,9968         | 89,2892 | L,685             |
|         | 20,7576 | 53,26  | 6,6625            | 24,6382         | 29,0391  |                | 17,9124 | 3,362             |
|         | 81,0833 | 54,62  | 6,6569            | 24,9406         | 20,0366  | -              | 17,8985 | 3,377             |
|         | 4,5884  | 2,9700 | 37,1954           | 137,88          | 111.82   | 5,5827         | -       | 187,73            |
| فعاداته | 4,5321  | 3,8530 | 37,2893           | 139,40          | 111,99   | 5,5895         |         | 188,80            |
|         | 2499,56 | 1582   | 198,12            | 734,44          | 575,63   | 29,7368        | 532,65  | <u>.</u>          |
|         |         | 3617   | 197,67            | 738,35          | 593,17   | 29,6845        | 529,64  | 1                 |
|         | 378,54  | 244,10 | 30,5696           | 113,32          | 91,9651  | 4,5883         | 82,1885 | 0,154             |
|         | 367,11  | 247,38 | 30,1464           | 112,92          | 98,7198  | 4,5276         | 81,0022 | 0,152             |
|         |         |        |                   |                 |          |                |         |                   |

A Paris, 100 yeas étaient cotés, le vendredi 19 août 3,2712 F contre 3,3178 F le

# Les matières premières

# Repli des métaux et du cacao. Hausse du blé

d'intérêt, les marchés commerciaux adoptent une attitude d'expectative, jours d'amples fluctuations. Les variations de prix les plus importantes sont dues à des facteurs climatiques exerçant une influence restrictive

MÉTAUX. - Nouvelle hausse des cours au Metal Exchange de Londres. Les stocks britanniques de métal se sont accrus de plus de 50 000 tonnes en l'espace d'un mois. ils atteignent 299 300 tonnes (+ 25 725 tonnes). La tension politique persistante au Chili a été repoussée au second

généralement bien orienté, les Sensible repli des cours de l'étain T.M.O. et les T.4M sont toujours à Londres en l'absence d'achats de très recherchés et l'on enregistre des marges négatives sur pratiquement soutien effectués par le directeur du toutes les émissions. À la date du stock régulateur dont les réserves sergient, paraît-il. en voie d'épuise-19 août, le taux de rendement des ment. Un accord serait intervenu en emprunts d'Etat à plus de sept ans ressortait à 13.04 % (contre 13.10 % tre les États-Unis et la Malaisie relatif à la vente de 3 000 tonnes de métal excédentaire provenant des stocks stratégiques américains chala semaine précédente), celui des moins de sept ans à 13.06 % (contre 13.05 %). Les taux des emprunts du que année, en 1983 et en 1984. Les liquidations de métal excédentaire secteur public étaient de 14,13 % brut (contre 14 %) et de 12,57 % ont atteint en deux ans et demi net (contre 12,49 %), tandis que le secteur industriel déterminait un 12 000 tonnes. Cette • braderie • est responsable de l'affaiblissement du taux brut de 14,95 % (contre

> Après avoir poursuivi leur avance, les cours du zinc ont légèrement fléchi à Londres. Un producteur européen vient de relever le prix de son métal, porté de 820 à 850 dollars la tonne. S'oriente-t-on vers une généralisation de la hausse où ce producteur faisant cavalier seul se verra alors dans l'obligation d'infirmer sa décision ?

marché, estiment les pays produc-

Progression des cours du platine en corrélation avec le raffermissement des prix de l'or et de l'argent. L'utilisation mondiale de métal devrait augmenter de 7% environ en 1983. Il est également prévu une ré duction de l'excédent mondial, les livraisons devant pratiquement se maintenir à leur niveau de 1982,

Paralysés en partie par les incerti-tudes relatives à l'évolution des taux tion prévue de 6 % pour celles pro-

venant d'U.R.S.S. des marchés. Les expéditions en provenance de Sri-Lanka ont repris

les besoins de la consommation indésormais

des cours du naturel sur l'ensemble

leur rythme normal. DENRÉES. - Vive baisse des cours du cacao sur tous les marchés. Finalement la récolte des seves des pays de l'Afrique occidentale a moins souffert que prévu de la sécheresse et des incendies. Au Brésil,

térieure pour la saison 1983-1984 sont évalues à près de 50 000 tonnes, ce qui représente près de 10 % de la production

Le sucre a été soutenu grâce à l'achat de 200 000 tonnes de brut

par le Japon et l'Australie. La ré-colte des îles Fidji serait la moitié de la précédente. En outre, la ré-CAOUTCHOUC. - Effritement colte européenne de betteraves se-CÉRÉALES. - Nouvelle avance

des cours du blé sur le marché aux grains de Chicago, stimulé par la perspective d'une récolte sensiblement inférieure aux prévisions aux États-Unis. L'accord à long terme entre l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, relatif à la fourniture de céréales sera signé prochainement.

La perspective d'une récolte mondiale d'oléagineux pour 1983-1984 en diminution de 8 % sur la précédente a soutenu les cours. D'ailleurs, les stocks mondiaux pourraient revenir à leur niveau le plus bas depuis 1972-1973.

#### LES COURS DU 19 AOUT 1983 (Les cours entre parenthèses sont ceux de la semaine précédente)

METAUX. — Londres (en sterling par tome): cuivre (High Grade), comp-tant, 1 065 (1 101,50): à trois mois, 1 092,50 (1 127); étain, comptant, 8 435 (8 610); à trois mois, 8 545 (8 695); plomb, 262,50 (269,75); zinc, 539,50 (539); aluminium, 1 076,50 (1 088); nickel, 3 235 (3 283): argent (en pence par once troy), 803,50 (802). — New-York (en cents par livre): cuivre (premier (en cents par livre): cuivre (premier terme), 73,60 (73,35); argent (en dollars par once), 12,35 (11,85); platine (en dollars par once), 444 (437); ferraille, cours moyen (en dollars per tonne), inch. (75,17); mercure (par bouteille de 76 lbs), inch. (275-280). — Penang: étain (en ringgit par kilo), 30,18 (30,32).

TEXTILES. - New-York (en cents par livre): coton, oct., 77,51 (80,50); déc., 78,62 (81,30). – Lendres (en cents NZpar kilo), laine, oct., 430 (438); jute (en livres par tonne), Pakistan, White grade C, inch. (385). – Roubaix (en francs par kilo), laine, oct., 45,50 (45,20).

eee Le Monde ● Dimanche 21 août et lundi 22 août 1983 - Page 13

des Détroits par (cilo) : 266,50-267,50 (267-268). DENRÉES. - New-York (en cents par

lb; sauf pour le cacao, en dollars par tonne): cacao, sept., 2 080 (2 185); déc., 2 127 (2 295); sucre, sept., 10,78 (11,10); oct., 11,15(11,40); cafe, sept., 128,90 (127,60); déc., 129,50 (128,50). — Londres (et li-123,50 (125,50); Londres (en inves par tonne); sucre, oct., 182,90 (181,50); déc., 191,50 (190,50); café, sept., 1720 (1717); nov., 1699 (1692); cacao, sept., 1486 (1587); déc., 1520 (1626). – Paris (en francs par quintal): cacao, sept., 1815 (1990); déc., 1870 (2000); café (2005); café (2005); sept., 1815 (1990); déc., 1870 (2000); café, sept., 2065 (2075); déc., 2060 (2055); sucre (en francs par tonne), oct., 2532 (2360); déc., 2515 (2556). Tourteaux de soja. Chicago (en dollars par tonne), sept., 235,5 (240); oct., 236,50 (245). Londres (en livres par tonne), oct. 185,70 (189,40); déc., 190 (194,70).

CÉRÉALES. - Chicago (en cents par boisseau): blé, sept., 387 (381 1/2); déc., 405 1/2 (399); mals, sept., 353 (358 1/4); déc., 354 1/2 (356 1/4). NDICES. — Moody's, 1 091,80 (1 079,80); Reuner, 1 917 (1 945). INDICES

CAOUTCHOUC. - Londres (en livres par tonne: R.S.S. (comptant), 785-793 (806-812). - Penneg (en cents



# Le Monde

#### UN JOUR DANS LE MONDE

**ÉTRANGER** 

Les complicités dans l'évasion de Licio Gelli à Genève.

FRANCE

6. Avant la fête de l'Humanité.

**CULTURE** 

8. Ecouter les voix de Schaeffer. ÉCONOMIE

La revue des valeurs.

13. Crédits, changes et grands marchés. RADIO-TÉLÉVISION (10)

Nicteorologie (10); Mota croisés (10); Journal officiel (10); Loto (10); Carnet (8); Programmes des specta-cles (9).

#### LE LIVRE C.G.T. RÉCLAME UNE NOUVELLE DIRECTION AU « MONDE »

Le Comité intersyndical du livre parisien presse C.G.T., le Syndicat national des employés de presse C.G.T. et le Syndicat national des cadres et techniciens du livre C.G.T. ont publié, vendredi 19 août le communiqué suivant : . Les organisation du Livre parisien ont été informées par leurs représentants de la situation au journal le Monde. La direction, s'appuyant sur les difficultés économiques actuelles du titre, propose purement et simplement aux solariés d'en supporter le poids, notamment par l'amputation des salaires. Les organisations syndicales C.G.T. estiment inacceptables la remise en cause des conventions collectives et toute baisse du pouvoir d'achat. Contrairement aux allégations de la direction, elles considèrent, avec les salariés du 'Monde , que la crise actuelle n'a pas que des causes économiques. Aux difficultés générales de la presse quotidienne s'ajoutent les contradictions internes de la Société des rédacteurs, qui détient le pou-voir de décision dans l'entreprise.

- Le redressement du journal, son rayonnement et, par voie de consèquence, la confiance et le développement de son lectorat ne pourront se faire que par la mise en place d'une direction capable d'élaborer une stratégie d'expansion et de la mener à son terme. >

C'est par une dépêche de l'A.F.P. que le Monde a eu connaissance de la prise de position des trois organisations syndicales C.G.T. Sans entrer pour le moment dans une analyse exhaustive des difficultés de la presse quotidienne et notamment du Monde, de ses causes et des solutions possibles, on peut s'interroger sur les conclusions de ce communiqué syndical :

En demandant la mise en place d'une nouvelle direction, le Livre C.G.T., qui a toujours refusé dans le passé d'être associé aux instances de la S.A.R.L., souhaite-t-il aujourd'hui rejoindre les autres sociétés de personnel pour participer à la désignation du gérant du Monde ?

● Dans «les difficultés générales de la presse quotidienne», seule la direction du Monde étant directement mise en cause, faut-il en conclure que la C.G.T. se satisfait des directions des autres entreprises

• Plus de 50 000 personnes ont manifesté vendredi 19 août à Buenos-Aires contre un projet d'amnistie applique aux membres des forces armées accusés de violations des droits de l'homme. C'est la plus importante manifestation de ce genre organisée depuis que l'armée a pris le pouvoir en 1976. - (Reuter.)

• Le gouvernement de Santiago a autorisé le retour au Chili de mille exilés, dont le dirigeant démocratechrétien. M. Jaime Castillo Velasco. a-t-on appris, le vendredi 19 août. Plus de cinq cents exilés sont rentrés depuis décembre 1982. Selon l'eglise catholique, environ 70 000 personnes ont dû s'exiler, tandis que la commission chilienne des droits de l'homme estime à quelque 200 000 le nombre des exilés depuis

septembre 1973. (A.F.P.) • Un véhicule contenant une bombe de fabrication artisanale a pénétré de force dans la cour de 'ambassade britannique à Moscou. Le conducteur, non identifié, a été maîtrisé par la milice, qui l'a passé à tabac sur place et emmené. Puis, à la demande de l'ambassade britannique, des artificiers soviétiques ont désamorcé l'engin. = (A.F.P.)

#### LA GUERRE AU TCHAD

# M. Mobutu, président du Zaïre, en visite officielle à N'Djamena

Le président du Zaïre, M. Mobutu, est arrivé ce samedi à N'Djamena pour une visite de quelques heures dans la capitale tchadienne. Le président zaïrois a été accueilli à l'aéroport de N'Djamena par le président Hissène Habré, avec lequel il doit s'entretenir de la situation.

Alors que, selon le ministre tchadien de l'information, la situation militaire est calme sur l'ensemble du front, les troupes françaises continuent à prendre position le long de la ligne Salal-Abéché. A Abéché, le lieutenant-colonel Denis Ribeton, qui commande un détachement de cent quatre-vingts parachutistes appuyé par na peloton du 1" REC (régiment étranger de cavalerie), a précisé que le rôle d'instructeur passait « au second plan » par rapport à l'aide

New-York. - Si, il y a quinze

jours, nombre d'Américains

n'avaient jamais entendu parler du

Tchad, les choses ont bien changé,

et N'Diamena est désormais à la

-une - des grands quotidiens comme

des bulletins d'information de la té-

La nouvelle crise des rapports

franco-américains fournit aussi aux

commentateurs l'occasion de se pen-

cher sur les bizarres relations qui se

sont instituées entre le gouverne-

ment socialiste français et l'adminis-

tration la plus conservatrice que les

Etats-Unis aient eue depuis long-temps et, à l'occasion, de se déchaî-

ner contre le gouvernement de M. Mitterrand, L'éditorial du Wall

Street Journal était un modèic du

genre (voir notre encadré), d'autant

qu'il était couplé avec un article par-

tions, complaisantes et mercantiles,

selon son auteur, que Paris entre-

Dans certains milieux officiels

américains, on s'emploie cependant

à garder la tête froide et à rendre à

la crise ses justes proportions. Tout

en refusant de minimiser les dangers

que la politique du colonel Kadhafi

représente pour les Occidentaux, on

fait preuve, à l'égard de l'attitude de

Paris, d'une modération qui n'était

pas évidente, ces temps derniers, à

la Maison Blanche, au département

d'Etat ou au ministère de la désense.

« Un niveau très bas

de polémique »

On déclare surtout « regretter

profondément - une évolution des

relations entre les deux pays, les-

quelles « sont passées, ces dix der-niers jours, du stade d'excellentes

de polémique -. Ces - consulta-

tions -, nous a-t-on affirmé, avaient

eu lieu -*à tous les niveaux-* et

s'étaient déroulées dans une grande

compréhension mutuelle jusqu'au

moment où, souligne-t-on avec

équité, les deux parties ont com-

mencé à multiplier les déclarations

publiques, dont certaines étaient

absurdes - et à laisser filtrer des

fuites sur des questions très déli-

Pour notre interlocuteur, les di-

vergences qui existent actuellement

entre Paris et Washington ressortis-

sent à la - tradition gaulliste -. - Le

gouvernement ne veut pas voir iden-

tifier sa politique avec celle de Wa-

shington, même si elles ont le même

but ., poursuit-il. Certaines des

- fuites -, estime notre interlocu-teur, étaient destinées à établir une

distance entre les positions française

et américaine. Malgré ces « ba-

vures -. ce spécialiste des affaires

françaises nous confirme ce qu'il a

déclaré au New York Times : La

cooperation entre Paris et Washing-

Refusant d'entrer dans la polémi-

que sur les AWACS, notre interlo-

cuteur nous a cependant indiqué que

les deux avions équipés de ce sys-

tème basés au Soudan étaient restés

au sol. Au moment de leur envoi,

Washington avait annouce, sans

donner de précisions, qu'ils pour-

raient éventuellement renseigner les

Français ou les Tchadiens sur les

mouvements des troupes ennemies.

Personne n'avait mentionné, ici, que

les Français auraient pu être à l'ori-

gine de ce qui était apparu comme

une décision de l'état-major améri-

Concernant la situation au Tchad,

on ne repousse plus, à Washington,

la théorie de la guerre civile -

avancée par les Français, mais on es-

ton a été un modèle... -

cates ».

ltations à un niveau très bas

tient avec l'Irak.

Selon certains officiels

La tension dans les relations

entre Paris et Washington

est due à la «tradition gaulliste»

De notre correspondante

time au'il est . clair comme le jour

que Kadhasi veut utiliser la situa-

tion pour gagner du terrain... ce qu'il a déjà fait puisqu'il contrôle de

facto la moitié du pays. Les Améri-

cains sont totalement opposés à une

division du Tchad entre une région

nord, contrôlée par Goukouni Oued-

del avec l'appui libyen, et une région

sud, gouvernée par Hissène Habré avec le soutien des Français. Ils ob-

servent avec intérêt les tentatives de

Paris pour négocier avec Tripoli,

mais n'y croient guère, et ne cachent

pas qu'ils souhaitent vivement voir les Français reprendre Faya-

Le calme qui règne en ce moment

au Tchad sert tout juste aux Libyens

à renforcer leurs lignes de défense, a

estimé notre interlocuteur, qui juge

Le « Wail Street Journal »:

« Nous suggérons un peu plus

de courage politique >

critique sur un ton caustique l'at-

titude de la France, dans son édi-

« Flash d'information : le gou-

vernement français a découvert

l'agresseur dans la guerre au Tchad, ce sont les Américains »,

commence l'éditorial du journal

Le quotidien se réfère plus

particulièrement à l'article paru dans le Monde du 17 août qui

exposait la politique française au

Tchad sur la base d'un entretien

accordé à ce journal par le prési-

Si vous preniez M. Mitter-

rand au mot, écrit l'éditorialiste

du Wall Street Journal, le demier

endroit où vous vous attendriez à

trouver des troupes françaises

serait le Tchad. » Mais, ajoute-

t-il, « M. Mitterrand ne croit pas

ce qu'il dit », et sait que s'il ne

veut pas que « son influence poli-

tique affaiblie en France baisse

encore davantage, il a intérêt à

Néanmoins, affirme l'éditoria-

liste, « M. Mitterrand essaie de déguiser la réalité de son propre

engagement militaire au Tchad

pour essayer de préserver sa bonne foi socialiste française » et

« Nous suggérons un peu plus de courage politique », poursuit-il à

que le maintien du statu que actue

aurait un - effet désastreux sur le reste de l'Afrique, et en particulier

sur les pays de l'Afrique franco-

Faut-il considérer cette « compré-

hension » nouvelle de l'attitude fran-

caise comme une évolution de Wa

shington? Elle nous est plutôt

apparue comme un complément aux

déclarations faites jeudi par le secré-

taire à la désense, M. Caspar Wein-

berger, qui avait notamment fait al

lusion aux « nombreuses voix qui

Sans doute rassurés sur les

intentions de Paris par le renforce-

ment massif de la présence militaire

française au Tchad, certains milieux

officiels américains paraissent main-

du président Mitterrand, notam-

ment à l'égard de son opinion publi-

que. Peut-être jugent-ils aussi qu'il

est temps que trop de voix diver-

parler au nom des Etats-Unis ».

NICOLE BERNHFIM.

parient au nom de la France ».

l'adresse du président français.

z son image d'anti-impérialis

dent François Mitterrand.

des milieux d'affaires améric

torial du vendredi 19 août.

Sous le titre « La peur de l'in-

ence », le Wall Street Journal

Largeau.

pour effectuer les dépannages de véhicules, faire de l'entretien et de la réparation d'armement », a-t-il déclaré. « Je pense que nous es aussi une force de dissuasion », a ajouté l'officier, précisant que les Français ne sont toutelois pas en première ligne. « Nous sommes en deuxième ligne, immédiatement au sud de nos camarades tchadiens », a-t-il indiqué. Le lieutenant-colonel Ribeton a ajouté qu'il n'avait pas reçu d'ordre de faire mouvement avec ses troupes sur Arada ou Biltin, plus

A Paris, le ministère de la défense a catéent démenti ce samedi la mort d'un soldat français au Tchad, amoncée da dance du Times, de Loudres.

M. Guy Penne, conseiller du président Mitterrand pour les affaires africaines, a remis vendredi un message du chef de l'Etat français à M. Sékou Touré, président de Guinée. Avant de se rendre à Conakry, M. Penne était successivement allé à Niamey, N'Djamena, Bangui, Yaoandé, Libreville et Lomé. Il a quitté Comakry pour Dakar où il s'entretien ce samedi avec le président Diouf.

Les déclarations de M. Mitterrand. attendues la semaine prochaine, devraient permettre d'éclaicir certains épisodes des rapports franco-américains à propos de la guerre du Tchad.

### La prudence des partis politiques français

(Suite de la première page.)

Le silence des grands leaders de l'opposition peut être interprété comme la manifestation d'un consensus. A cet égard, on peut regretter, comme vient de le faire M. Kosciusko Morizet, secrétaire national du R.P.R. que le président n'ait pas aidé à l'élaboration de ce consensus en informant les chefs de l'opposition, comme il a coutume de le faire pour les grands dossiers in-ternationaux. MM. Giscard d'Estaing et Chirac ont tous deux donné la même version de leur attitude : ils s'interdisent de gêner l'action de la France à l'extérieur. L'ancien président de la République a toutefois trouvé un biais pour critiquer celleci sans parler du Tchad, en publiant une « lettre aux Français » centrée sur l'idée de l' - abaissement » de la France. Le proche passé incite, il est vrai, cette opposition à la prudence, quand il ne rend pas dérisoire une intervention telle que celle de M. René Monory, reprochant à M. Mitterrand son attentisme ou ses nésitations. Le même M. Monory ne faisait-il pas partie, en 1980, d'un gouvernement qui retira les troupes françaises du Tchad, permettant ainsi au colonel Kadhafi d'occuper

faire du colonel Kadhafi un leader

M. Gaston Plissonnier, membre du secrétariat du comité central du parti communiste a déclaré vendredi 19 août à Nanterre : « Notre parti a dès le début affirmé sa position clairement et tranquillement. A l'annonce de l'envoi d'unités, notre parti a exprimé son inquiétude. Le déploiement de forces militaires qui se poursuit peut conduire à un en-grenage très dangereux (...). En même temps, nous nous élevons contre les tentatives de Reagan d'entroiner notre pays dans une aventure (...). Pour nous, il y a une autre voie, celle préconisée par l'O.U.A et par des dirigeants Etats africains. Selon le Monde, c'est aussi celle du président de la République (...). Cette voie, c'est celle de la négociation pour une solution politique favorisant la concorde nationale dans ce pays. Ce qui suppose le cessez-le-feu sur le terrain, l'arrêt de toute ingérence extérieure, l'engagement du dialo-gue entre tous les Tchadiens. »

l'action du gouvernement français découle du fait qu'il y a au Tchad intervention étrangère. Quant à la critique de principe contre une politi-que néo-colonialiste, elle s'exprime implicitement lorsque les communistes parient d'aengrenage » ou de possible « guépier ». Cette crainte ne sait que croître si l'on en croit le porte-parole communiste, M. Pierre

Une telle inquiétude existe également au P.S., même si les responsables socialistes qui l'éprouvent attendent pour la plupart la parole présidentielle. La réunion du bureau exécutif du P.S. le 11 août dernier laisse toutefois penser que la discussion pourrait prendre un tour franent désagréable en cas d'une mise à l'épreuve des troupes fran-çaises sur le terrain. Si les représentants du courant Rocard et les res-ponsables nationaux du P.S. ont approuvé sans réserve l'attitude de la France, les représentants du CERES mais aussi certains membres du courant Mitterrand, tel M. Gérard Delfau, ont, dès la réunion du 11 août, fait part de leur ré-

Enfin. le dernier argument d'une critique dite de gauche, celle de la responsabilité américaine selon laquelle la France aurait cédé à la pression de M. Reagan, ne neut plus guère aujourd'hui être développé De ce point de vue, le - malentendu franco-américain » est en effet venu à point nommé. Il serait toutefois injuste et rapide de réduire cette polémique à une simple nécessité de politique intérieure. Les enieux africains de cette querelle francoaméricaine sont, dans cette affaire, déterminants aux yeux du chef de l'Etat. Pour preuve de sa bonne foi. M. Mitterrand incite les Américains à publier les correspondances qui ont été échangées pour que l'opinion soit juge du point de savoir si oui ou non la France avait demandé l'intervention des avions AWACS américains. Il est enfin un point sur lequel la gauche tout entière peut se re-trouver : le souci de M. Mitterrand est non seulement de préserver le Tchad, mais aussi d'éviter la guerre Donc de laisser toutes ses chances à la voie diplomatique.

JEAN-MARIE COLOMBANI.

M. Michel Jobert, ancien ministre du commerce extérieur, dans un entretien publié par le Matin de Paris (du 20 août 1983), affirme : · Beaucoup de pressions se sont exercées sur la France, et je dis que le président de la République, dans ce qui a été une mise à l'épreuve, a montré que ce que certains ont ap-pelé de l'hésitation était plutôt de la détermination froide à attendre le moment et à ne céder à aucune pres-

A propos des pressions améri-caines sur la France, M. Jobert estime : « Elles ont été faites de façon tellement maladroite et insistante, que tout gouvernement ne pouvait qu'avoir un mouvement de recul. >

Après avoir jugé que M. Mitterrand n'a pas - la même façon de faire les choses » que M. Giscard d'Estaing, l'ancien ministre rappelle la facon dont la France s'est ridiculisée - à propos de l'affaire Claus-

· Mme Arlette Laguiller, dirigeante de Lutte ouvrière, écrit dans l'hebdomadaire de son parti : • Mitterrand vient de donner à quelques millers de paras au Tchad le feu vert pour se battre et tuer. Et cela rappelle qu'il y a un peu plus de vingt-cinq ans un gouvernement socialiste aussi, dont Mitterrand était ministre, avait donné tous les pouvoirs à des parachutistes à Alger. Elle reproche au parti communiste de suivre le gouvernement « dans cette nouvelle aventure coloniale ».

NOUVLAU FORAGE EN SEINE-ET-MARNE

.....

# Les espoirs raisonnables

du pétrole parisien

Comme les fois précédentes, il a suffi d'un communiqué amonçant la déconverte par Esso d'indices pétroliers dans le forage d'exploration de Chaunoy II, près de Melun (Seineet-Marne), pour que les espoirs renaissent. Pourtant, les responsables de la compagnie pétrolière font preuve d'une grande prudence et rappellent que les gisements du Bas-sin de Paris découverts à ce jour sont de taille modeste. - Chaunoy ne semble pas devoir constituer une ex ception , précisent-ils.

La Seine-et-Marne, pas plus que la Seme-et-Marie, pas pius que le reste de la région parisienne d'ail-leurs, ne pourra être un jour comparée à l'Arabie. Le sous-sol renferme du pétrole, comme tous les bassins sédimentaires, mais en faible quan-tité. Pas de triomphalisme donc, les pétroliers s'en gardent bien. Pour eux, la poursuite de l'inventaire du sous-sol français vient loin derrière les travaux menés dans d'autres points plus prometteurs du globe.

En Seine-et-Marne, l'aventure du pétrole a débuté il y a trente ans. Après les premières études topographiques et géologiques effectuées au début des années 50, sont venus les forages légers puis les forages pro-fonds, qui devaient mener à la découverte des gisements de Coulommes et de Chailly-en-Bière en

Avec un peu plus de 1 700 000 tonnes tirées depuis son forage, le puits de Coulommes, entre Meaux et Coulommiers, reste le plus productif du département. En 1982, il a donné 23 000 tonnes. Autant que les deux sites de Chailly et Chartrettes en forêt de Fontainebleau, et plus que Villemer (11 000 tonnes) et Valence-en-Brie (5 000 tonnes).

Dans la région de Provins, les deux puits de Donnemarie-Dontilly ouverts récemment par Esso, produisent 140 mètres cubes par jour à partir d'un forage très profond (2 300 mètres). Des chiffres mo-Seine et Marne en bonne place auniveau national.

#### Un pipe-line sous la forêt de Fontainebleau

Elf-Aquitaine, qui exploite les gisements de Chartrettes, Chailly, Villemer et Valence-en-Brie, n'envisage pas de nouveaux forages importants dans un avenir proche. Ses activités dans le département se limitent à la réalisation de trois on quatre petits forages annuels destinés à compléter la connaissance des puits existants, et au raffinage dans son usine de Grandpuits, près de Nangis. Le pétrole seine-et-marnais, particuliè ment chargé en cau, est expédié à l'usine par un pipe-line qui passe sous la forêt de Fontainebleau.

C'est également dans le massif bellifontain que la société nationale à entrepris des recherches sismiques très poussées il y a deux ans. L'émde des relevés permettra de déterminer la noursuite des exploitations, mais là aussi, on observe une grande réserve du côté des pétroliers. D'autant que l'extraction en forêt de Fontainebleau est soumise à de nombreuses contraintes dues en par-tie à l'action des défenseurs de la forêt, qui ont vu d'un mauvais œil l'éclosion des derricks au milieu des pins et des chênes séculaires.

A Chaunoy II, près de Melun, l'examen des « carottages » prélevés à 2266 mètres et 2312 mètres de profondeur, laisse apparaître des imprégnations semblables à celles de Chaunoy I. « Mais avant de nous prononcer sur la viabilité du forage, explique un porte-parole d'Esso, il faudra effectuer les essais de production qui permettront d'évaluer les possibilités de ce puits et également déterminer le périmètre du

gisement ». A 1 kilomètre de là, Chaunoy L en production depuis mai dernier. donne près de 100 mètres cubes par jour. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières de pétrole...

CHRISTIAN-LUC PARISON

#### TRANSIT INTERNATIONAL AUTOMOBILES - BAGAGES

U.S.A. - CANADA - ALGERIE TUNISIE - MAROC - AFRIQUE DOM-TOM - MOYEN ORIENT etc...

TOUTES DESTINATIONS

CARSINP SARL • (1) 500.03.54 20, rue Le Sueur - 75116 Paris

Le numéro du « Monde » daté 20 août 1983 a été tiré à 448 149 exemplaires

provisoirement ce pays? Prudence et réserves caractérisent également les réactions de partis de gauche qui sont globalement genés aux entournures. Ils le sont avant tout par la nécessité de ne pas combattre de front une politique décidée à l'Elysée, sauf à remettre en cause leur appartenance majoritaire. Mais, en même terros, ils sont encore sous l'influence de réflexes anciens qui consistent pour la gauche à considérer que par nature toute in-tervention en Afrique est mauvaise parce que néo-colonialiste. Ces

Le P.C. est évidenment celui qui est allé le plus loin dans la fidélité à ces « vieux démons ». A lire l'hebdomadaire Révolution, on observe que le régime libyen est qualifié non seulement de musulman mais aussi de socialiste ». L'hebdomadaire communiste s'en tient également au démenti opposé par la Libye à la présence de ses troupes, alors que toute

 M. Pierre Juquin, porte-parole du P.C.F., a affirmé, vendredi 19 août à France-Inter, qu'il contimuait à « avoir peur que la France s'ensable dans le désert du Tchad ». Et il ajoute : « D'un côté, il y a des milliers de parachutistes qui ne sont tout de même pas tous des instructenant désireux de faciliter la tâche teurs, des avions Jaguars, peut-être un général, voilà qui accrost notre inquiétude. En même temps, il y a des contacts (...), des informations de presse selon lesquelles le présigentes, ou mai informées, cessent de dent Mitterrand serait enclin à une solution négociée : c'est très encou-

Page 14 - Le Monde ● Dimanche 21 août et lundi 22 août 1983 •••

numéro d'été, la bride sur le cou à une école d'art. Cette semaine École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris Voir pages III, XIII et XI

1415 - 2- 11 - 11 - 11 - 11 - 1

the Carra Harris & Later

Maria de como de la como de la como

the Section of the section

Teterment . debessisch ... ... ... ...

Commonder of the Common of the

State Personal Property and the Property of th

the partie forcement which is a first with the control of the cont

Committee Chief To the Committee Chief

AND THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

And the second of the second o

BE TO BE TO THE REAL PROPERTY.

Special services and the services of the servi

Marie deserve de la marie de l

And the state of t

A COS SOLICON TO THE REAL PROPERTY.

A Partie Con To the Control of the C

Maria de la propertion de la constante de la c

Selection of the select

the Carate Contract

See and the second seco

September 1934 - Septem

The color of the same of the s

Tales and the second

A Marie Control of the Control of th

A PROMOTE THE PROMOTE TO

Man Personal Assessment Control

And the second s

The manufacture one of the control o

The state of the s

the state of the s

Red Bride or for the first of t

MENT ALL AND IN MALE IN ALL STATES STREETS AND THE AND ADDRESS OF THE PARTY OF ALL AND ADDRESS.

The second second

A. 2 (11.22.23)

Aftere de la tiena de la reconse

the the products are as white . I have the second restriction and

The state of the s

Seattleber de patrice des la company de la c

the second of th

The second of th

Paradis

perdu

Dans chaque

 $(E^{i_1},E^{i_2}) = \{ \varphi_{i_1,i_2,i_3} = 1 \}$ FOR with many parties of the Ibe torreste de rheintigge

the section of the se

 $\xi_{-} \circ \varphi_{+} \circ \xi_{-} \circ \varphi_{+}.$ 

April March 1997

What is the state of the state of

ent State Comment

· LES poru

· HERBERT REVOLUT.

LE MONO

MINIMA THE REAL PROPERTY. to white taining

to the second CHANGE THE . BY

TRUEST INTENTS

ANTOMOR ... . . . . . .

**Paradis** perdu

Dans chaque numéro d'été, la bride sur le cou à une école d'art. Cette semaine l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs de Paris

Voir pages III, V

XIII et XIV



FRYSZTOF BOGDAN.

# e Monde

## PORTRAIT IMAGINAIRE...

Les grands personnages ont une double vie : la vraie et celle qu'ils mènent dans l'imagination des hommes. C'est évidemment de la seconde qu'il s'agit ici...

par MICHEL CHAILLOU

ANS un brouillard, je vis Mira-beau. Gabriel Honoré Riquetti debout à l'entrée d'une ruelle ardente. Son allure pathétique, ses vêtements débraillés, l'aspect forcené des culottes collantes me laissèrent sans voix, la sienne agitée me pressant de le suivre. Il déplaçait une lourde animalité, nulle boiterie ni marques de petite vérole sur son visage gonflé d'un coup intérieur-massue du sang? apoplexie morale? Autour, une ville, des palissades interrompues de maisons, d'immenbles rapportés du fond de la suie. l'entendais rire, mais d'un rire tuméfié, à bandages.

Une grille retenait une foule, à moins qu'entre les barreaux ce fût la face multipliée du même chien? Je rêve, songeaije, ces ivrognes culbutés hors d'un cabaret ne sont pas mes frères. Je dors, cet homme né au Bignon près de Nemours, un 9 mars, mois furieux, m'entraîne sur quelque bas-côté du réel. Suis-je à Paris? La tête décapitée des nuages ne semblait pas celle de Louis XVI. Je rameutai des souvenirs scolaires : volonté du peuple, force des basonnettes, je voulus interroger, réclamer l'objet de cette marche parmi les gravats, la folle chaleur? Ma parole nouée à la façon d'une lâche cravate avait la consistance de la brume.

Un fleuve au nom perdu dans la crasse nous éclaira fugitivement. Pas la Seine, une eau sans nuance. Un haut mur me rappela celui du séminaire Saint-Sulpice que franchit Talleyrand jeune aidé par Mirabeau une nuit printanière de 1771. Des phrases poussaient sous mes cheveux: · Je n'ai rien à dire de mon énorme fils sinon qu'il bat sa nourrice ». écrivait le père cruel, Victor Riquetti. ajoutant : • J'ai le tendon d'Achille dans le cœur. . J'avais la lettre entière sous la langue, elle raconte une journée à la campagne, mystifiée par les fleurs.

Mon guide se retourna. La poésie a cet œil bordé de rouge quelque part.

quant. Il parlait comme on s'exclame, avec des stridences, un calme soudain. Un frémissement l'habillait de la tête au pied droit tapant du talon. En moi tonnaient les adresses à l'Assemblée nationale : « Lisez, lisez ces lignes de sang... le désordre règne... vous ne faites rien... · il existe des ·brigands, s'il arrive que dans une émotion populaire. »

#### Des terrents

#### de rhétorique

J'écoutais ce violoneux du mariage de nos âmes. Nous étions dans une rue de septembre, une porte basse figeait un escalier. J'eusse pu lui ramener en mémoire ses emprisonnements successifs,

cennes, les fenêtres à croisillons m'y invitaient, et la chandelle morte du jour. Mais il s'immobilisa, la sueur coulait de ses ioues molles. Vivions-nous dans les restes d'un monde ? lui-même, friperie de la créature éloquente qu'il fut, n'étaitil qu'un mannequin décroché? et ces arbres qui enténèbrent, bruissants simulacres? La graisse du soleil ne fond plus sur moi, ces oies sauvages passant si haut ne sauraient démêler le vivant du mort.

Nous eûmes alors un dialogue insupportable - prose, poésie, vers, - je ne sais plus. Une lueur, celle que l'ivresse arrache au vin, nous perdait dans une demeure mouvante comme le Styx. Mirabeau versait des torrents de rhétorique, j'entrevoyais des perspectives, fragments de biographie, tentures qu'il soulevait sur des pans de vie, sa mère férocement sexuelle, son oncle, bailli bienveillant, sa

plus jeune sœur, Louise de Cabris, forte chair, ardemment accouplée à des rencontres de hasard. Il se battra pour elle, la terre des environs de Grasse en ré-

Sa fougue me surprenait. Des vases goisse ornait un salon. Une femme entra, Sophie de Ruffey, épouse du vénérable Monsieur de Monnier, président de la Cour des comptes de Dôle. Il l'enlèvera jusqu'en Hollande. A Amsterdam, chez un tailleur français nommé Leguenne, ils vivront d'eau pure, se faisant appeler Monsieur Madame de Saint-Mathieu.

J'aimerais endosser la livrée de Legrain, le valet de chambre gagé pour 200 livres. Les billets se froissent déjà dans ma poche, argent frauduleux, piécettes du nocturne qui permettent au prix de l'encre de pénétrer par effraction dans les alcôves assoupies du langage. Legrain avait droit de partager la garderobe, trois habits, des bas, de corpulentes chemises, des chaussures. Hélas! leurs pieds n'allaient pas ensemble, ni la tête sous le chapeau. Le domestique, faute de

pain, se nourrissait au vin de Picardie Quand le maître disait tu, le temps était au beau, l'humeur quiète, lorsque le vous entrait en lice, il fallait mieux garder ses distances, ne s'adresser qu'à une personne abstraite, comme on fait au narrateur d'un roman trop organisé qui oublie que la réalité bafouille, se tient mal à table, crache dans le linge.

Je n'osais m'asseoir. Sans doute étaisie couché? Un livre dans la ruelle, et ces amants jasant (« pauvre Mimi, tu auras eu bien chaud aujourd'hui, je te mords partout, jaloux de ta blancheur, je te couvre de sucons ») mimaient-ils à mon intention des amours décomposées ?

« Belle verdure tu parais à l'instant que je m'en vais », prononce Mirabeau sur le point d'expirer devant la floraison d'avril 1791. Des années que je croise Gabriel Honoré, - matamore ébouriffé », chimère qui se ronge les ongles, ce forçat qu'on imagine enchaîné au début de grandes espérances. Rappelezvous le récit de Charles Dickens, le pays est marécageux, la mer s'affale à 20 milles, le froid tire vers le soir, vos ancêtres gisent là, enterrés. An-delà du cimetière, les champs fous d'eau, de brume, un village, la forge d'une aminé. Soudain un bagnard se démasque d'une pierre tombale. Le canon tonne, l'homme s'échappa d'une forteresse. Vous avez douze ans, treize, va-t-il vous arracher le cœur? le foie? Il réclame une lime pour se libérer de ses fers, de quoi manger. Vous lui rapportez tout cela, des soldats le cherchent, froissement des fusils, bataille des baïonnettes. Il se désintègre dans la vapeur des ma-

Chateaubriand sentit longtemps la main de seu de Mirabeau sur son épaule, Comment la retrouver ? rajeunir, redescendre son âge pour qu'elle vous saisisse? Dans les Illusions perdues d'Honoré de Balzac, Rubempré se brûla de

LES PREMIERS PAS DE TYSTEL

A Taverny, la télématique permet la diffusion des informations municipales. Mais, ce sont les usages administratifs qui paraissent les plus prometteurs (lire page V).

 HERBERT SCHILLER ET LA TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE

> Les nouvelles technologies peuvent renforcer la domination américaine et accroître les inégalités entre citoyens à l'intérieur des Etats-Unis (lire page XI 1.

LE MONDE DIMANCHE EN TENUE D'ÉTÉ

Un roman de Catherine Rihoit (page XIV); une date de l'histoire régionale (page XIII); une page de jeux

SUPPLÉMENT AU Nº 11 995 - NE PEUT ÉTRE VENDU SÉPARÉMENT

DIMANCHE 21 AOUT 1983



# COURRIER

#### Un nom bien à soi

J'avais une amie, Galantine Colodan, qui n'appréciait pas du tout son nom. Pas plus que son prénom, d'ailleurs. Nous lui avions bien trouvé le charmant diminutif de Gaga, mais cela n'arrangeait, à son gré, pas tellement les choses.

Aussi curieux que cela paraisse, son nom n'était pas du tout le sien, puisqu'il était celui de son mari, le neur Colodan (Gustave), qui lui en avait fait le somptueux cadeau le jour de leur mariage.

Galantine Colodan était, en fait, née Juscalos. Patronyme qui n'était non plus et pas davantage le sien, puisqu'il était celui de son père, charcutier de son état.

Ainsi, elle se retrouvait, sur la trentaine, n'ayant jamais en -c'est un peu fort, quand même! de nom vraiment à elle.

Heureusement qu'elle était pre-mier ministre du royaume. Ce qui lui permettait, outre l'avantage de recevoir du beau monde, de pro-mulguer des lois et des décrets. Elle décréta donc (autant pour

les filles que pour les garçons) : 1. - Les enfants porteront jusqu'au jour de leur majorité, et par respect des traditions, le nom patronymique de leur géniteur mâle.

2. - Ce nom sera assorti d'un prénom choisi, d'un commun accord, par le père et la mère. 3. - Ces indications seront por-

tées, comme par le passé, sur les registres de l'état civil. 4. - Le jour anniversaire de ses dix-huit ans, le nouveau citoyen, assisté de deux témoins, fera connaître aux services de l'état ci-

d'adulte (autonyme) qu'il se sera choisi ou inventé. Ce nom sera porté en regard des indications précédentes afin de ne

vil de son lieu de naissance le nom

êner en rien les recherches géné

5. - Cette démarche donnera droit à la délivrance de la carte d'identité d'adulte désormais seule valabic.

6. - Aucune restriction ne sera apportée au choix, à l'invention ou à l'orthographe de cet autonyme dont le nouveau citoyen sera seul responsable.

7. - Le prénom n'est pas obligatoire.

8. - Le nom du père ou de la mère peut être conservé et utilisé en tant qu'autonyme si le nouveau citoyen, pour des raisons de lierté familiale ou autres, en fait son choix. De même pour le prénom

9. - Le mariage conservera aux époux l'usage exclusif de leur autonyme.

Je ne spis pas le seul à applaudir de toutes mes mains à cette heureuse initiative.

C'est vrai ça! Pourquoi ne porterions nous pas un nom bien à soi plutôt qu'un patronyme imposé et qu'un (ou plusieurs) prénoms choisis par d'autres? Car enfin, qu'y a-t-il de plus personnel que le nom que l'on porte et qui fait l'objet de notre signature? Le nom, c'est soi-même, et il est quand même hasardeux de laisser d'autres vous en affubler.

Et puis, pensez-donc! quelle agréable fête de famille le jour des dix-huit ans des enfants! Tous les amis réunis autour du « nouveauné», des cadeaux plein les bras. des gâteaux plein la table, des sourires plein les figures. Une fête qui aisserait à l'intéressé, c'est certain; un souvenir autrement plus tangible qu'un peu d'eau sur son

Voilà, ce me semble, une petite idée qui ferait, en notre République, quelques vagues dans les fonts baptismaux.

ROBERT DALIAN



Travailleuses

Une fois de plus, le Monde Di-canche a publié une lettre intolérante à propos des femmes qui tra-vaillent (« Légumes », 12 juin et 3 juillet 1983). Une fois de plus, cette lettre est restée sans ré-ponse : n'en avez-vous vraiment pas reçu ? (Non. N.D.L.R.).

Une dame qui s'est fait traiter par ricochet de « légume » nous explique qu'elle ne travaille pas par appat du gain (elle !) et qu'elle s'occupe des enfants, blessés pendant l'école, de celles qui travaillent (nous!).

Alors, deux remarques: Celles qui travaillent ont le gain de leur journée professionnelle, et. à la maison, font le même travail que les autres. Je croyais que la double journée de celles qui tra-vaillent aussi à l'extérieur avait été chiffrée en temps par des études très sérieuses, et que nul ne contestait plus qu'elles travail-laient effectivement le double des

autres. Alors, 'si «dignité» pou-

vait remplacer « appât du gain » ? Pour s'occuper des enfants des autres, j'ai souvent remarqué (expérience strictement personnelle) que les mères qui travaillent, sa-chant la valeur du temps, étaient plus efficaces, ponetuelles, etc., présentes dans les réunions de pa-rents d'élèves. Alors, nous culpabiliser avec « les enfants blessés des mères qui travaillent » me paraît pour le moins mesquin. Est-ce vraiment un cas général?

Qui paie la Sécurité sociale (en délicit) des femmes qui ne travaillent pas? Leur mari? Mais non, il paierait la même cotisation s'il était célibataire. C'est nous, les femmes à la double journée, qui l'offrons aux femmes qui n'en font qu'une. Alors, je ne leur demande qu'un peu de reconnaissance et...

le respect de notre travail et de ce qu'il leur offre, grâce à notre deuxième journée de travail : qui en a conscience, à un moment où nous contribuons à rééquilibrer la Sécurité sociale, dont elles bénéficient gratuitement? Je doute d'être publiée, ce genre d'évidence ne « passe pas » votre journal. Pourquoi?

GENEVIÈVE FARJON (Lyon.)

[Rappcions simplement que les lettres en question étaient non une actuale contre les femmes qui exercent une activité, salariée, mais une défesse des femmes au foyer, que M.—Rondy aurait, dons une interview au Quotidien de Paris, qualifiées de « légumes ». — (N.D.J.-R.)]

#### Tristan Klingsor

nême la presse spécialisée ont onblié de mentionner que la Schéhé-razade de Maurice Ravel, datant de 1903, que Antenne II a présentée à la fin de juillet, s'ut composée sur des poèmes de son ami Tristan Klingsor, alias Léon Leclère (1874-1966), né et inhumé à La Chapelle-aux-Pots (Oise), on un petit musée lui est consacré.

Cet illustre inconnu a pourtant servi trois muses avec honneur : poésie, peinture et musique. Selon Paul Fort, « Tristan Klingsor est notre plus grand poète féerique ».

Premier prix de peinture des Beaux-Arts, il fut de surcroît élève de César Franck et de P. de Bréville. Georges Migot et Pal Le Flem ont rendu hommage au compositeur des Chansons de bonne humeur et des Chansons de ma mère l'oie.

Rendons à César...

ROBERT DUFORESTEL:

#### **VOUS ET MOI**

# Métamorphose

€ lci. nous planterons nos huttes », disait Nietzsche revant à

ils en ont planté trois, chambres de bonne reliées sous les toits d'un immeuble B.C.B.G. de l'avenue du Roule, au cœur du Nanterre des P.-D.G.: Neuilly, Mais leur phalanstère de jeunes mariés ne compte que deux initiés. Eux? Dans leurs meubles (Regency) ?. Ca me paraît d'abord ironique.

« En oui ! Tu vois, pour échapper au chaos, on s'est construit une cabane », me dit le mari.

Je les avais rencontrés une première fois à Pondichéry, errants fantomatiques en quête de nirvana. En chemise indienne pisseuse et jean délavé ou plutôt non lavé, les cheveux très longs, le regard et la bourse vides, ils portaient, si j'ose dire, des pieds nus. « Les gourous se gourent », ricansient-ils, décus des a fourtaises a de Sri Aurobindo et de sa Mother Divine. Je subodorais qu'ils ne feraient pas des hipnies prolongés. Quelle métamorphose, aujourd'hui ! Et puisque le présent a toujours un passé, comment m'empécher, les repardant. de remonter quelques marches encore de l'escalier du temps ? Je les vois sur les ghats, justement, de Bénarès où je devais les croises soleil, an costume d'Eve et d'Adam, au scandale des hindous pourtant guère plus vétus,

C'était des excessifs.

 € Alors, on assume un nouveau vécu ? proposé-je, perfide, en

- Catte vie de paria volontaire ne pouvait pas durer, me répond Lisbeth.

- C'en était même bête, opine son meni d'un an. Un jour, on a senti cu'on s'ennuvait. Ca ne nous amusait plus de nous amuser. Ce qui nous arrivait ne nous intéressait plus. On aimait, on faisait un tas de choses, mais ça ne formait qu'une pellicule. En dessous...

... Presque rien i renchérit son alter ego. Etre marginal, comme tout le monde, à la fin. c'était très enfantin. On s'est mis en marge de la marge. On s'est dit : foin de ces pauvretés ! Foin. Foin, Et foin 1

- On n'avait pas encore notre existence bien en main. On aimait la vie hasardeuse, mais le hasard fait n'importe quoi. L'impression de se nover sans savoir dans

Les ayant donc connus, routards sans boussole, jurant de foi, sans loi, sans roi, sans toit, les voir si quiets dans leurs fauteuils

« Oui, rétorque Philippe, où que nous fussions, il fallait qu'on parte. Le sifflet d'un train nous mettait en transe. Ah! les trains indiens! Jamais deux nuits au même endroit. On s'en serait voulu d'être chez nous où que ce fût.

- On en a trop vu et pas assez fait, conclut la jeune femme. Suicide psychologique. On était brouillés avec la réalité, et le songe avait trop duré. Il fallait s'inventer un nouveau rêve. Et puis, le goût d'errer vous passe avec le temps. :

Sans mésestimer l'influence de l'âge sur les idées, je m'interroge sur l'ambiguité des êtres. Bon. lla ont découvert qu'un homme doit un jour avoir un endroit où aller. l'is n'aiment plus ce dont ils étalent fous. Mais leur cœur, lui, n'a pas oris de ventre ! ils s'aiment plus au'hier, direit-on.

En short collant convoine at hallerines dorées, son corsage blanc laissant entrevoir un soutien-gorge semé de fleurs... bleues (quel programme!). Lisbeth fait cliquetes tails. Rose vif. bien dessiné, sa jolie bouche puérile effigure au passage la nuque de son conjoint.

« Ça ya, Chouchou ? », dit-eile, dans un sourire d'une douceur très angevine qu'il ne paraît pas voir, l'ingrat.

Je ne sais combien vaut de points sur l'échelle du stress un déménacement plus un mariace plus une vie si nouvelle, mais il est clair qu'ils ont surmonté la triple épreuve et qu'ils sont bien dans ieur double peau, même s'ils ne sont pas encore tout à fait sûrs que ce soit la leur.

J'ignore si le plus grand mystère de l'homme est que la femme puisse l'aimer (et vice versa?). mais l'assiste à un mystère. Rien qu'à l'intonation quand l'un prononce le nom de l'autre, je sens cu'ils s'aiment, intensément. Ah i Qu'ils sont plaisants !

Il la caresse du regard. Elle le lui rend. Leur bonheur consisteralt-it aussi à se regarder ?

« Sans elle, mon vieux, je n'aurais jamais supporté les inepties de la vie, me lence Philippe, Tu ne peux imaginer à quel point elle me touche.

- Tais-toi, diable sans queue ! ». l'interrompt en le pinçant la femme absorbante.

Me trompé-je? Ils me paraissent à trente ans plus ieunes qu'à vingt ; plus spontanés quoique plus

Le bonheur étant un semiment trop personnel pour qu'on en parle sans être gêné, je n'ose trop les interroger sur leur cheminement. Que dire, enfin, quand bruissent si autres les élytres des amoureux? Mais il leur est facile de deviner ce que je pense.

« Jusqu'alors, m'explique Lisbeth, toutes les fois qu'on a voulu faire comme tout le monde, ca a mai tourné. On a même eu des histoires.

- Et, d'histoire, on ne veut plus avoir que celle de notre foyer, reprend Philippe en écho. Notre vie a pris enfin tournure.

- Parce qu'il ne restait qu'un demier tournant à lui donner. - On a franchi un nouveau qué.

- Galement. >

Souci de marquer leur nouve territoire? De menus tableaux ponctuent les murs. Sous l'un qui fleurs — œuvre de sa main, — je lis: « Tu es mon jour de fête. Quand je te vois en rêve, j'ai des fleurs dans les cheveux a Rarement vu un intérieur si intime, si vie très délicate, attentive, presque secrète... Tellement qu'à minuit is prends concé.

« Une chaumière, un cour... » Sur le seuil, je leur dédie, pour voir, un aphorisme bien calibré, pensant *in petto* à quelqu'un qui de sa vie n'a eu une chambre à lui.

« Défense de nous oublier ! répond l'homme. Car ne crois surtout pas qu'on se soit retirés du

~ Le monde nous intéresse, au contraire. Nous aimerions en savoir plus, ajoute la jeune femme. Bohème ? Vie bourgeoise ? On s'était dit : de deux choses, la troisième...

- La troisième voie ! On se fuyait. Maintenant, on se cherche. ~ Parce que, tu comprends, cette fois, nous avons opté pour la véritable aventure...

- ...Le mariage. >

Bizarre, l'âme humaine. PIERRE LEULLIETTE.

#### Sécurité

Vendredi 1 juillet 1983, entre 21 heures et 22 heures. Un senti-ment de sécurité, c'est tout à fait cela qui vous envahit quand une ambulance fend les embouteil-lages de Paris pour vous emporter vers cette maternité d'un grand hôpital où, depuis deux ans que l'on vous « suit », on vous a assuré que cette fois tout se passerait n. Concevez. n

rons du reste... En l'absence du médecin de fagence auquel on a fait appel a fait venir une ambulance pour me conduire à la maternité. Tout est bien. Là-bas. « ils » ont mon dosier, « ils » pourront peut-être empêcher l'inexorable de s'accom-

Hélas, le service de secours d'urgence n'a pas joué son rôle jusqu'au bout - et il y aurait beaucoup à dire à ce sujet, mais ce serait trop long, - il n'a pas télé-phoné à la maternité. Justement. celle-ci vient d'être fermée en parie pour juillet-août. Il n'y a pas de place pour moi, il faudra que j'aille ailleurs. Peu importe qui je suis, peu importe mon cas. Ici, on ne soigne que des « cas », et je ne suis pas le pire. Il faut que j'aille ailleurs, que mon mari se dé-brouille. On va tout de même m'examiner, mais il n'y a que trois personnes pour endiguer le flot des arrivées, alors on appelle mon mari, qui attend à côté avec mes s, pour me surveiller sur la

table d'examen. Peut-on décrire la suite, la pa-gaille, la confusion? Mes bagages contenu d'objets indispensables (chéquier, clés, papiers d'identité, vêtements, dossier médical person deurs. Basanés, bien sûr !... Pieds

sens éclater de toutes parts. Passons sur les détails. Grâce an médecin de famille, tout cela s'est terminé quelques heures plus nique. La nature est tême. Mais du côté des hommes, heureuse surprise, on a œuvré pour moi. Quelque part dans la banlieue sudouest, les policiers out agi très vite. Au fil des heures, on reco tue le puzzle: on rassemble quelques-uns des objets volés. Et j'apprends qu'une panne de voiture a empêché « mes » voleurs de venir dévaliser l'appartement avant qu'on n'ait eu le temps de

changer les serrures. Sur mon lit de clinique, j'ai cherché longtemps la signification cachée de tout cela. Car je m'obstine à trouver l'engrais dans la pourriture du malheur. l'ai fini par trouver. Si je rencontre ces jeunes gens, je leur dirai merci. Merci de m'avoir débarrassée de ma robe de grossesse, de mon carnet de maternité et de tous les documents qui évoquent l'enfant à naître. J'aurais tant pieuré d'avoir à les détruire moi-m

M= CUVELIER

# **GIL JOUANARD**

**POESIE** 

Gil Jonanard qui est né en 1937 à Avignon a créé à la Chartreuse de Villeneuve la Maison du Livre et des Mots. Il a notamment publié : Dans le paysage du fond (Solaire), La reine ouverte (Jacques Brémond) et Jours sans érénements (Fata Morgana). Il a collaboré à de nombreuses revues parmi lesquelles Action poétique, Argile, Exit, la Revue des belles lettres, le Vagabond... Ses premiers recueils out été réédités ne par Slatkine. Ici un dialogue poétique interpelle le lecteur. Les racillements du pourquoi sont des invitations à

CHRISTIAN DESCAMPS.

# Extraits du peu de réalité

Au fond de la journée

un vieil appartement . précise ses rumeurs.

et c'est de la mémoire qui remonte dans l'air

Un poussière infime che les traits de ce visage qu'il ne faudrait pour rien au monde voir de nouveau sourire sous la pluie.

Il suffisait d'un peu tourner le dos, à cause d'un murmure.

d'un très léger mouvement :

dans les lueurs

soudain on était seul

Ce n'était pas pour cette fois

> Rien ne semblait contemporain et tout s'enchevêtrait dans tout; et ni les gestes

En fait,

sans y penser l'angle opposé, et l'on tournait une fois de plus, déhouchant une fois de plus, sur un vieux monde nouveau.

Il aurait sans doute suffi de baisser les rideaux ou de faire semblant de ne penser à rien

Mais les choses

Au fond, on aurait pu se contenter d'attandra et de laisser venir.

et la tiédeur de l'air.

On s'épongeait le front.

ni les mots ne suffisoient à faire un peu tenir debout les choses.

tout circulait.

Ainsi l'on atteignait

- ou de penser à autre chose ou de se taire

ou de parler. N'importe quoi ourait suffi

viennent toujours de plus loin.

On se disait que ce n'était pas une vie...

Mais pourquoi n'aurait-ce pas été une vie. après tout ?

N'étoit-ce pas la vie : de la plupart des gens, et la nôcre ?

Non, sincèrement, quelque chose ne devait pas tourner bien rond On pose, on prend,

on ferme, on ouvre; on fait face et on tourne le dos.

On dérange et on range, on oublie, puis l'on se rappelle. On aime et on répudie.

On est là ou ailleurs ; on est là et ailleurs. On ne soit plus très bien.

Il se nasse des choses. et les événements nous laissent sans un mot.

# La flori des écomi indust

Les mitiatives se l pour préserver les metits les témoignages des mudes de sontes La France va-t-elle accepter

CLASS THE WAY The wat in the training were before the contract of the juntes les cons de recression attitute de le grant mettere et la lege annem et let. Section de 17 de 19 marches de

and latter duty stricts in the late of the graditation to all and the second ables on a color of the following English in a manager and a second elizari Montagon, ili al Montagon I el many of the comment of the co-The state of the s market Room and the management of the specimen of the second

and the rest of the party of th THE RESERVE OF THE SECOND SECOND Report to the contract

Commence of the Commence of th Sammer et Generatien eine Eur de sour end de A light as fedirenter aus lier jier De la forte de leur passe plina The bottomates on the first Ander or are a ser The state of the s d course

FERRICA CONTRACTOR Balle Commission Fundille Lange Comthe someone of the same But to deliver and a server of the The Remove part of the state of The Company of the State of the e sample de une de une sam Properties chartes, dispersion with

the Contract Class And Contract

et de fumera ues que es

Meletine fiere de les enver en de-Statement of the state of the s The Carrier and Agreement femonation des tier adustre : proment interesting that the pro-Les Branch des les hair the father barrens of a market a Redundle . The Tree Tables the properties days at the de se memme en cetter Companie and Companie et de Fancie the dessert of the state with the state of the s Selection of the select Commende des Faceres - tecchiamet Control of Later to Appelled Gotto Govern to July Septimization of the contraction of the septimization of the contraction of the contracti

See all Control of the Control of th Service course for three Re-Spirite has introducting a grander September 1 meine farter ber der ber ber Remarks de la constant de la tracta las the description of a new state the the brocker for Pierre-Jakes of cers of all all and the ed Le Roy Ludyne

Sied and Cold in with State of the State of There are the second of the se Manager of Spenders on spen in Ment of the Care of the Control of t the prient toward a Persecu Ment on the market of Estima de charbon des contes de Rans the state of the s described and an active of the second and active of the second active of the second and active of the second active of the second and active of the second and active of the second active of the s engagnes of a control of the control

De cent tacens differ Mark Commencer Street Mark State Control of the Control of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second secon

178 - 200 - 200 - 200

Alexander Communication

Trick of the second

Attenda of the

N. F.

Contragency on the property

in the second of ter new word A temps will be A TOTAL OF THE STATE OF THE STATE OF to Many or the The war of the same of the same of the Sat to Spart a temperatura de la companya della companya della companya de la companya della c AND THE PROPERTY OF THE PROPER

Marie of the state de distance de constat de Contro Cont e despuise le court de Caulon Courte de la courte de Caulon Courte de Caul

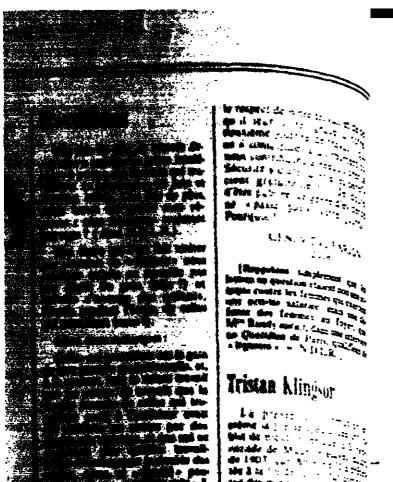

Chapetie au a proje Cet said e inter there in ... halfe from the second Marie L. L. de Cesa edat Company Fum all come PORTE CARRE POESIE

Klinge.

GIL JOUANARD

po granditare recommon del la collection de collection de

Extraits du peu de réalité

# ENQUETE

# La floraison des écomusées industriels

Les initiatives se multiplient pour préserver les outils, les machines, les témoignages des modes de vie et de travail. La France va-t-elle accepter sa culture technique et son passé industriel?

NE cour de récréation semblable à toutes les cours de récréation. entourée de briques sombres et centenaires et plantée de pla-tanes. Au deuxième étage, trois salles de classe - 1880, 1920, 1950, - avec leurs meubles, leurs livres, leurs cartes. C'est la reconstitution minutieuse de l'école depuis Jules Ferry. A l'origine, l'enquête d'un professeur de collège et de ses élèves sur le centenaire de l'école publique. La « maison d'école » de Montceaules-Mines est devenue une antenne de l'écomusée de la communauté urbaine du · Creusot-Montceau-les-Mines. Un ancêtre, puisqu'il existe depuis douze

L'objectif de l'écomusée, défini par Georges-Henri Rivière, fondateur du Musée des arts et traditions populaires, n'est pas de constituer des collections pour les présenter au public. C'est de sensibiliser une population à son patri-moine en lui tendant un miroir où elle se reconnaisse et retrouve son histoire. Les habitants d'une région découvrent tout à coup que leurs habitudes, leur mode de travail, leur production, leur vie sociale, leur quotidien, qu'ils croyaient insignifiants, changent et deviennent objet d'étude et de recherche.

Bref, il s'agit de redonner aux obscurs. aux petits, la fierté de leur passé et par conséquent la confiance en leur avenir. « L'écomusée, c'est une attitude », affirme Marcel Evrard, fondateur de celui du Creusot.

En France, l'image du passé a toujours été celle du monde rural, « le geste auguste du semeur», le «laboureur penché sur la glèbe » et « la terre nourricière qui ne ment pas ». Comme si l'on avait voulu occulter la civilisation industrielle, synonyme de capitalisme sauvage, d'exploitation éhontée, d'asservissement et de fumées des usines noircissant le ciel pur d'un Angélus de

#### Archéologie industrielle

L'Angleterre, fière de son passé industriel, soucieuse d'en glorifier le souvenir, s'est préoccupée depuis fort longtemps de la conservation des sites industriels particulièrement intéressants sur le plan architectural. Les Britanniques ont baptisé cela du terme paradoxal d' « archéologie industrielle. Nous, nous n'avons compris que tardivement qu'on ne pouvait évacuer de sa mémoire collective cent cinquante ans d'histoire et qu'Emile Zola c'était aussi une part de notre identité au même titre que Lamartine. - L'usine, c'est notre cathédrale à nous, la cathédrale des pauvres », revendique fièrement un ouvrier à la retraite.

Témoignages d'une économie, d'un mode de travail, d'une époque, un haut fourneau, un chevalement de mine, sont des bâtiments d'un aussi grand intérêt qu'une abbaye romane. Un paysage industriel n'est pas forcément à classer « défiguré », il mérite la même protection que le massif de la Vanoise, et la vie quotidienne des ouvriers de la métallurgie, le même intérêt que les paysans du Finistère évoqués par Pierre-Jakez Hélias ou ceux de Montaillon, par Emmanuel Le Roy Ladurie.

L'écomusée est le musée d'un territoire; ses antennes dispersées en sont le reslet sidèle et divers. Ainsi, l'écomusée du Creusot comprend-il, outre la maison d'école, un prieuré roman à Perrecyles-Forges ou une maison de gardien d'écluse qui rappelle le canal du Centre, percé au dix-huitième siècle pour transporter le charbon des mines de Blanzy. A Blanzy, un chevalement de mine, dérisoire et émouvante silhouette solitaire avec une exposition intitulée « La mine et les hommes » : il y avait treize mille

mineurs à Blanzy en 1945, il en reste

trois mille aujourd'hui. Au Creusot, le siège de l'écomusée se trouve au château de la Verrerie, ancienne cristallerie de la reine Marie-Antoinette, construite au temps où les usines avaient honte d'elles et se camouflaient en château. Devant la façade blanche immaculée, deux immenses cônes noirs, qui furent des fours à chaux, jusqu'à ce que les Schneider investissent la ville et installent leur demeure dans cette verrerie en faillite, transformant l'intérieur d'un de ces fours en un ravissant théâtre rococo, tout en volutes dorées et en rocailles.

Une autre antenne consacrée à la sidérurgie présente une collection de grues et de locomotives dans une halle de 1848 : inscrit à l'inventaire des monuments historiques, le bâtiment à charpente de bois et piliers de fonte marque le passage de l'architecture rurale à l'architecture industrielle. Rachetée récemment par l'écomusée, la Combe des mineurs, une des premières cités ouvrières - elle fut construite en 1826, - témoigne du paternalisme Schneider, qui prenait en charge son personnel de la naissance à la mort. Après avoir parqué les travailleurs dans d'immenses casernes, les maîtres de forges se sont émus de cette concentration et de cette promiscuité génératrices d'émeutes: l'on s'est tourné vers de petits pavillons réunissant les familles deux par deux, mais ménageant deux entrées opposées, une sur la rue haute, une sur la rue basse, de façon qu'elles ne se croisent pas.

Ces logements, vétustes, sont actuellement réaménagés et modernisés pour y loger des familles d'ouvriers. Un seul restera le siège d'une exposition permanente sur l'habitat ouvrier. . Ce qui nous intéresse, explique Marcel Evrard, c'est moins la conservation des sites, des objets, des bâtiments, que le témoignage du mode de vie des hommes et de leur insertion dans le tissu social. .

Depuis quelques années, Le Creusot a fait école. L'existence d'un écomusée, en sensibilisant une population à son histoire, favorise toutes sortes de manifesta tions d'une région à la recherche de son identité. Chaque écomusée a ainsi son orientation correspondant à l'histoire et à l'économie locales. Dans le Nord, celui de Fourmies, installé dans une ancienne filature, fermée depuis quatre ans, a deux axes : un musée du textile, avec la conservation d'une chaîne textile complète, et l'exposition permanente sur la vie sociale de la région. Il a deux antennes : la verrerie désaffectée de Trélon et les circuits de randonnée et d'observation de la nature de Wignehies.

#### De cent facons différentes...

Mais toute la région foisonne et grouille d'initiatives comparables, indépendantes de l'écomusée. Un musée du verre à Sars-Poteries, installé dans une ravissante demeure patronale, rappelle le temps où verreries, cristalleries, faienceries, étaient l'âme et la richesse de ce pays aujourd'hui déserté. A Felleries, un moulin à cau en activité est transformé en Musée des bois jolis : moules à beurre, spatules, jouets de bois tourné que les bûcherons d'autrefois fabriquaient pour leur compte. A Bellignies. si fière de ses marbreries, au temps où l'on y faisait des cheminées, un musée du marbre rassemble patiemment les pièces les plus significatives de la production locale comme des outils de travail.

A Lewarde, près de Douai, le Centre historique minier, installé sur un ancien carreau de mine, conserve jalousement les machines colossales, les lampes, pics et casques des mineurs et raconte l'épopée de ces hommes pour qui, de père en fils, la mine était tout l'univers.

Ca démarre de cent façons différentes; à la base il y a toujours des

hommes qui refusent de balayer le passé sous prétexte de vivre le présent. « Il ne fallait pas que notre passé aille à la casse », raconte l'ancien directeur du centre d'apprentissage du textile à Four-mies, qui a sauvé de la destruction les vieilles machines du centre. A Bellignies, c'est le maire, un ancien instituteur, fils et petit-fils de marbrier, qui a pris l'ini-tiative, quand les marbreries ont fermé, de collectionner, objet après objet, garnitures de cheminées, pendules, scies à marbre et polissoirs.

A Lewarde, ce sont les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais qui ont pris l'initiative de conserver un site minier ainsi qu'un musée et en ont confié la mise en place à un de leurs ingénieurs.

Près de Lyon, un ancien industriel du tulle, maire du vieux village de L'Isled'Abeau, avait l'habitude de promener le chien tous les soirs avec ses fils près d'une ancienne chapelle en ruine, la chapelle Saint-Germain. Le jour où il apprit que la chapelle était menacée de destruction, il créa l'Association Saint-Germain et ameuta les énergies pour conserver les souvenirs de la région. Quand on créa la ville nouvelle de L'Isled'Abeau, le maire associa les nouveaux habitants à l'entreprise. De nombreuses associations s'y sont intéressées pour insérer ces souvenirs dans la vie économique présente. Il en est sorti l'écomusée tout neuf du Nord-Dauphiné.

Chacun apporte ses photos jaunies, ses souvenirs, ses archives, sa robe de baptême, de communion. L'un offre la forge devenue inutile du grand-père, l'autre le pressoir stérile d'un oncle. Ici une vieille machine à coudre exhumée d'un grenier, là un moulin à café qu'on avait oublié de jeter. A Fourmies, on a pris soin d'écrire le nom de tous sur les photos de classe, de mariage ou d'usine. Une flèche dans un coin : la mère de Pierre Maurov debout près de sa sœur.

En face, le père de l'instituteur, ouvrier dans un atelier qui fabriquait des broches pour métiers à tisser du temps où Fourmies comptait un million de broches sur les trois millions qui tournaient en France.

#### Faire tourner les machines

Toute la ville se retrouve ainsi dans cette salle, vaste album de famille qui lui parie d'elle. Des heures glorieuses où elle était le premier centre du monde pour la filature de la laine peignée. Des heures tragiques du le mai 1891 où la troupe tira sur la foule des grévistes, tuant une dizaine d'enfants. Des heures sinistres de l'occupation allemande en 1916 et en 1940. Des heures joyeuses où l'estaminet, aujourd'hui reconstitué, recevait buveurs de bière et joueurs de boules.

Toute une vie. qui affleure et renaît. crée l'émulation parmi les habitants, fiers de concourir à faire leur musée. « Notre musée n'est pas fait pour les gens mais avec eux », explique son prési-

Partout des professionnels de l'animation culturelle ou de la muséologie ont aide à la presentation et à l'organisa des collections. Le conservateur du Musée de Nord-Dauphiné est ethnologue. Celui de Fourmies était directeur de la maison de la culture.

Un grand bol de vie associative, un zeste de spécialistes, une poignée d'enthousiasme, battez, remuez...

· Musées de la récession », les avait appelés naguère Libération. Sans doute : c'est quand on ferme l'usine que l'on ouvre un musée. C'est sur les friches industrielles que pousse l'archéologie du même nom. Fourmies : cent cinquante filatures au début du siècle, sept aujourd'hui. Lewarde : le bassin minier employait deux cent mille personnes en 1947, il en reste vingt-cinq mille autourd'hui. Le Creusot : les forges ont fait place aux chaudières de centrales nucléaires, que les dynasties industrielles reculent dans la nuit de l'oubli qui a recouvert les seigneurs féodaux. Dans l'Isère, les soyeux de Lyon qui se « décentralisaient » employaient des centaines de jeunes filles dans d'immenses usines-pensionnats qui les logeaient et les nourrissaient : dortoir, boulot, chapelle. Sur ces vingt usines, une seule fonctionne encore, sans pensionnat naturellement (le dernier a fermé avant la deuxième guerre mondiale).

Aujourd'hui que cette aventure industrielle s'achève, que la mine, la forge, meurent ou sont mortes, on muséifie une vie encore chaude. A peine l'usine fermée, les ouvriers au chômage, déjà on collectionne les outils, les machines qui hier encore vibraient sous leurs mains. Pourtant tout le monde se défend de regarder en arrière. Musée du passé, d'accord, mais que l'on veut insérer dans les réalités économiques et sociales du



SOPHIE LEBRETON-OLIVEAU.

#### PARADIS PERDU

André Desvallées, conservateur à l'Inspection générale des musées classés et contrôlés, explique l'opposition entre les tenants de la conservation et ceux de l'animation : les premiers veulent mettre tout sous vitrine, asin qu'on n'abime rien; les seconds veulent faire tourner les machines, et permettre au public de s'en servir afin qu'elles ne deviennent pas seulement des objets de collection, des objets morts.

Conservateur du Musée du Nord-Dauphiné, Jacques Vallerand, qui met en place une Maison du patrimoine dans l'ancien presbytère de Hyères-sur-Amby - au pied de la centrale de Bugey, projette des animations qui présenteront les fouilles archéologiques de la région et le cheminement de la commune depuis l'âge du fer jusqu'à l'aventure industrielle moderne. Il a aussi passé un contrat avec une entreprise textile qui reconstituera les pièces manquantes d'une collection de métiers à tisser. Un entrepôt de 1 000 mètres carrés,

mis à la disposition de l'écomusée de Bourgoin-Jallieu, sera le siège d'un centre d'innovations et de technologie dont la mission sera double. Tout d'abord. montrer une collection de matériel ancien en état de fonctionnement, restauré par les élèves du lycée technique voisin : depuis les métiers Jacquard jusqu'aux machines à vapeur. Ensuite, les inventeurs de la région regroupés en une association régionale, fort dynamique, y présenteront une trentaine d'innovations faisant appel aux techniques de pointe les plus poussées qui ont pris naissance localement, depuis les fixations de ski Rossignol, jusqu'à une armoire chauffante-réfrigérante pour collectivités commandée par mini-ordinateur.

#### Un impact psychologique essentiel

A Fourmies, même souci de vivre le présent et de se projeter dans l'avenir. Le contremaître de l'ancienne filature Masurel, chargé de faire fonctionner pour les visiteurs les machines textiles, dirigera dès l'automne une petite fabrication que l'écomusée a décidé de redémarrer. Oh, modeste: • On vendra aux visiteurs. Si ca marche bien, on essaiera une petite vente locale. Ça va créer dix emplois », raconte le directeur de l'écomusée.

Qu'est-ce que dix emplois dans une région où l'économie n'a fait que se dégrader depuis un siècle, où les squelettes mélancoliques des usines envahis par le chiendent persuadent les habitants que l'avenir est derrière eux ? D'abord, c'est toujours dix familles qui ne seront pas obligées de quitter leur pays. Ensuite, nous sauvons un savoir-faire. On montrera comment marchalent ces machines qu'on pouvait croire inutiles et quelles techniques elles requéraient hier encore : ce qui a alimenté le labeur de milliers d'hommes et de femmes, qu'on ignorerait à tout jamais, sans cela. Et puis, l'impact psychologique est peut-être l'essentiel. Nous voulons sortir les gens de leur fatalisme, de leur résignation, nous voulons leur dire : non, le Nord n'est pas sini. -

Dans le même esprit une exposition Fourmies aujourd'hui » présentera, à côté de la reconstitution minutieuse et attendrissante d'un intérieur ouvrier en 1900, les industries pilotes de l'économie régionale implantées depuis quelques années : une usine de pace-makers, unc industrie de climatiseurs de vin pour appartements, une fabrique de vis et de

L'écomusée du Creusot a eu partic liée dès le début avec les entreprises locales. Axé entre autres sur les sciences sociales, il réunit, au sein d'organismes comme l'institut Jean-Baptiste-Dumay (du nom d'un militant ouvrier de la Commune), syndicalistes, chercheurs. universitaires, cadres et ingénieurs pour y confronter leurs points de vue, leurs sensibilités, leur expérience sur un thème librement choisi. Une collection et un périodique, Milieux, diffusent ces travaux.

Les pouvoirs publics encouragent ces entreprises. Au secrétariat d'Etat à la culture, une sous-direction de l'inventaire des monuments historiques a été chargée de réunir des informations sur l'histoire économique et sociale comme ailleurs, une cellule culture scientifique, technique et industrielle doit favoriser la création de centres scientifiques et techniques dans chaque région : pas forcément en construire, mais ouvrir des musées qui existent sur de nouvelles pratiques, sur les industries modernes, sur les laboratoires de recherche. En 1982, trente initiatives ont été soutenues et subventionnées, certaines importantes, dans le Nord, d'autres plus modestes, comme dans le Poitou. Et les projets ne manquent pas : centre de la mer à Boulogne, musée de la pêche à Saint-Nazaire. musée de la mine, des aciers spéciaux et de l'art contemporain à Saint-Etienne...

Une demande de plus en plus forte des associations et des collectivités locales. Une administration de plus en plus savorable au mariage de la technique et du social. L'industrie et la culture technique et scientifique, si longtemps méprisées au profit des arts et des lettres, vontelles enfin être reconnues comme faisant partie du patrimoine ?

LILIANE DELWASSE.

Édité par la S.A.R.L. le Monde Gérant : Anciens directeurs : > 1 Bouvo Méry (1944-1969) ues Fauvet (1969-1982)



Reproduction interdite de tous articles, sauf accord\_avec\_l'administration.

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN : 0395 - 2037

LE MONDE DIMANCHE - 21 août 1983

111



# REPORTAGE

## **FOLIES DOUCES**

# Un curé champion du carton-pâte

Le spectacle d'une crèche animée peut-il réveiller des paroissiens? Malgré le manque de moyens, le succès dépasse parfois les espérances...

y a quelques années, un journal local s'interrogesit : « Que peut-il sortir de bon de Melay ? » Petit village sans histoires, Melay, en Saône et-Loire, entre Charolais et Brionnais, semblait se complaire ad vitam aeternam dans une tranquillité toute campagnarde. Jusqu'au jour où l'abbé Joseph Du-

claux, curé de la paroisse depuis plus de vingt ans, saisi d'un délire proprement créateur, entreprit de transformer son église en une sorte de crèche géante où dominait le carton-pâte. Melay du coup sortait de l'anogymat. Aujourd'hui encore il est des paroissiens pour se dire abesourdis. L'idée certes, sortait de l'ordinaire. Lassé de refaire année après année la même petite crèche de Noël, le bon curé voulait pour son église quelque chose de plus ambitieux. Maître chez lui, disposant de l'espace et d'un fameux savoir-faire, il allait en une dizaine d'années réaliser un ensemble en relief qui peut occuper à la fin de l'année, au moment des fêtes, jusqu'à 70 mètres de long sur tout le pourtour de l'église avec par endroits une largeur de 3 mètres.

« La crèche, ce n'est pas une mince affaire! » Fluet dans sa soutane, chaussé de brodequins, le Père Duclaux, quatrevingt-trois ans bientôt, présente ses chefs-d'œuvre colorés, pleins de candeur, un peu délirants aussi dans le monumental, à la manière du facteur Cheval. Entre deux génuflexions, face à l'autel récem-ment consacré, il fait valoir, tableau après tableau, la profondeur du champ, le jeu scénique... il a beau les conneître par cœur, chaque fois qu'il passe devant il est ému : « C'est bien joli ma foi. Et puis ca vous fait encore plus d'effet quand on y met un coup de projecteur dessus. >

Deux pièces de 1 franc glissées dans un tronc derrière le pilier, côté sacristie, et tous ces petits théâtres s'illuminent les uns après les autres. D'abord, à droite de

l'harmonium, Bethléem, avec le petit Jésus, la procession des mages et des bergers, puis une vue panoramique de Jérusalem : « L. L., vous êtes sur le mont des Oliviers, derrière, vous avez les lieux saints et même la mosquée d'Omar. » On découvre ensuita le Vatican et la place découvre ensuite le Vatican et la place Saint-Pierre et, successivement, une vue générale de Paray-le-Monial, la reconstitution du village de Melay avec un ange annonciateur du message de Noël. Enfin l'hommage aux grands lieux de pèlerinage: Lourdes et la maison de Bemadette Soubirous, La Salette, Fatima, le Mont-Saint-Michel, Lisieux, où d'un seul coup d'œil le visieux embrasse la basilique les maisons et les pass la train du que, les maisons et les rues, le train du pèlerinage traversant la Normandie et, au premier plan, les prairies et les pommiers

#### Le mouvement

Mais, « ce qui a tout déclenché, souligne le Père Duclaux, c'est le mouvement. Au fond, les crèches qu'on fait d'habitude, c'est rien. Moi, j'ai voulu faire bou-ger mes personnages. Les anges montent au ciel, les processions avancent et, tenez, regardez mon pape, là, à la tête d'un cortège, je le fais tourner autour de l'obé-lisque sur la place Saint-Pierre de Rome ». Son premier mouvement ne fut cependant qu'une simple procession de mages actionnée par un moteur de machine à coudre. « J'étais derrière un panneau, je mettais le courant et tout se mettait en branle ....

Ce spectacle rare et inattendu produisit dans les environs, dit le curé, « un ébranlement extraordinaire »... Pensez : même le Progrès de Lyon, alerté par la rumeur, dépêcha un reporter, les photographes s'en donnèrent à cœur joie. Le curé de Melay se fit un devoir de poursuivre sur sa lancée, meublant encore un peu plus ses murs, déplaçant la statue de la Sainte Vierge et celle de saint Antoine de Padoue, condamnant au passage un confessionnal...

L'art, en effet, a aussi ses exigences. Le Père Duclaux en sait quelque chose : ne peint-il pas à ses heures perdues, depuis toujours, bien avant même d'être entré au séminaire ? Avec un goût marqué pour les paysages. « Les portraits de personnes, de saints ou de christs ne m'intéressent pas beaucoup, confie-t-il. On en a tellement fait ! > Rien ne lui plaît tant que les montagnes avec leurs diaciers et leurs cascades. A la cure, il vous montre le Cervin, Zermatt, peints sous des angles différents à partir de cartes postales. De là à caser une vue alpine entre Lisieux et Paray-le-Monial, il n'y avait qu'un pas à franchir. Ce fut Morzine, et surtout Chamonix, avec toute la vallée et la statue monumentale des Houches...

Le suiet jure un peu avec le reste, le curé en est bien conscient, mais « les sports d'hiver font florès de nos jours ! ». Pour faire plus vrai, il a d'ailleurs placé des téléphériques, des remonte-pentes et toute une foule de skieurs qui s'animent grâce à un système de tapis roulant.

#### Un peu esclave

Au total, tout un e bazar compliqué » à monter, à démonter, à mettre en scène. Les gens ne se rendent pas bien compte de l'ampleur de la réalisation. x Qui sait le nombre d'heures, de jours et même de nuits passés à construire. Un travail de Romain, une patience de dentellière, voilà la vérité! Déjà, il a fallu trouver et accumuler tous les matériaux de base : carton surtout, mais aussi contre-plaqué, couvercles de boîtes de fromages, roues de bicyclette, baigneurs en celluloid, papier-journal... Après avoir écumé les épiceries du canton, les bords de route, les poubelles, le bon curé de Melay est allé jusqu'à Marcigny, à 10 kilomètres, pour se ravitailler, les jours de marché, en vieux cageots.

Les premiers

The Consumer les leave and the consumer of the

Mark persent in asserts on an

de Ti

Son « affaire », comme il dit, le Père Duclaux la voit comme une espèce de défi, un entêtement peu banal aussi. « J'y tiens. J'en suis même devenu un peu esclave. 3 De mauvaises langues laissent entendre qu'il aurait quelque peu délaissé son sacerdoce pour tailler ses cartons. Monsieur le curé plaide d'abord coupable: « Ça me prend peut être trop de temps. La crèche m'empêche de faire des choses plus utiles à ma paroisse. » Puis il se défend, « mais je ne suis pas conscient de manquer volontairement à mon de-voir. Si je donne tout à la peinture et au carton, c'est aussi pour les gens du pays. Au fond, c'est à eux tout ça ! »

Après tant d'efforts, le Père Duclaux est cependant un peu désabusé. Observant la baisse de la pratique religieuse -« les jeunes ne viennent plus à la messe, il reste quelques vieux et encore ! - il espérait sans doute voir son église se remplir de nouveau. Mais voilà, « on vient juste pour le enterrements ! > ou... lorsque est annoncée une nouvelle fantaisie

Le succès amenant le succès, il a même fini par craindre les excès de sa notoriété. Certains à Melay ont envisagé la venue de la télévision avec Jacques Martin et son émission « Incroyable, mais vrai ! ». Le curé n'est pas très chaud : « Tout de même, on n'est pas au caféconcert... Il ne faudrait pes qu'on oublie que dans mes réalisations il y a da l'amour, de la religion l'a

Prudent, notre curé de campagne, ne se sentant pas tout a fait en règle en matière de sacerdoce pour cause de passion. ne souhaite sans doute pas « aggraver son cas ». Le bon Dieu pourrait bien y trouver à redire.

MICHEL HEURTEAUX.

MEATER A DESCRIPTION OF THE 

12 th the second of the second

.

the same of the same

41.2

i Briginga da sana karang karang

HIME

Mepomine de terre

E Transfer of the Control of the Con

And the second s

The same of the sa

The second second

E 3 . C.

The state of the s

And the second s

Carlotte Comments of the Comme

Super-to:mates

ON AND-E

100

ninger en en var var

the state of the same

3 - 3**s**.

The second secon

And the second of the second o

The second secon

Le sabber 4 et er je

Francis Paperson Communication

And the second s

The the way

The second secon

Car is a proper of the same of

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

The section of the se

The second of th

tale at en la company

A formation was a second

....

F1.11.11

Chinesia - Lancia - L

# Tous les chemins mènent à Compostelle

On reprend la route de Compostelle. Pour Dieu, pour le sport ou pour l'effort. Sur 400, 600 kilomètres ou jusqu'au bout. De soi.

ARCHER 500 kilomètres l'été, cela vous tente? A en croire les petites annonces parues ici et là, beaucoup s'y sont préparés. Parmi eux, une vingtaine de personnes qui ont choisi de reprendre un célèbre itinéraire: Burgos - Santiago - de -Compostela,

Dans cette jeune association stéphanoise (1), un petit groupe ouvre la route dès l'été 1978. Ceux qui la composent ne partent pas des mois durant comme leurs prédécesseurs du Moyen Age. Mais en trois semaines ils traversent le fameux

çamino frances (route française). Pour les raisons les plus diverses. Parce qu'ils aiment la marche, parce qu'ils veulent découvrir l'Espagne, parce qu'ils recherchent une aventure au bout d'euxmêmes, ou encore parce qu'ils sont croyants. Et les voilà, un beau jour, sur cette route qui a vu passer, voilà dix siècles. jusqu'à 500 000 pèlerins en une année! C'est vrai que la mémoire, même lointaine, de ces marcheurs modernes porte en elle ce nom comme un défi : Saint-Jacques-de-Compostelle!

Ils travaillent, ils étudient, ils ont la trentaine dynamique et, comme ils di-

sent, « un certain goût de l'effort », ils sont croyants on non. « Mais si, au dé-part, nos motivations étaient diverses, dit l'un d'eux, tous, nous sommes arrivés pèlerins. »

Les marcheurs d' Itinéraire et découverte se sont donnés rendez-vous à Burgos, cet été encore. Mais ils n'ont pas été les seuls sur la route de Saint-Jacques, ou tout au moins sur l'une de ses grandes étapes. « Le 25 juillet 1982, Patrick Bossy - l'animateur de l'association - s'en souvient, ils étaient 200 marcheurs à franchir la frontière espagnole en direction de Saint-Jacques. Et les douaniers ont vu passer près de 4000 pèlerins pendant les vacances. »

L'an dernier, il est vrai, c'était l'année sainte compostellane, comme chaque fois d'ailleurs que la fête de saint Jacques tombe un dimanche. Mais quand

Pierre Barret et Jean-Noël Gurgand, qui, en 1978, ont parcouru toute la route de Vézelay à Saint-Jacques, y voient comme le signe d'un nouveau phénomène. Chaque année, à cette époque, ils recoivent des cartes postales qui disent toutes à peu près ceci : « Merci pour votre livre (2). On a repris le même chemin, mais en partie seulement. C'est la lecture de votre témoignage qui nous a lancé dans l'aventure. » Ils ne sont d'ailleurs pas les premiers à s'être remis en route. Même si le livre écrit à leur retour en a jeté plus d'un sur leurs traces. Déjà, les Amis de saint Jacques avaient, depuis plusieurs années, repris le chemin de leur saint patron.

#### Le voyage vaut par le désir

Pierre Barret, aujourd'hui président délégué d'Europe 1, est parti, il y a cinq ans, avec plus d'un prétexte dans sa besace; « D'abord, avec Gurgand, nous étions en train d'écrire une série romanesque. Le héros devait accomplir le pèlerinage. Alors, nous nous sommes dit: refaisons nous-même le chemin, nous reviendrons avec une provision de couleurs et d'adjectifs plus vrais. Il y avait autre chose. Moi, depuis quelques années, j'y pensais. L'âge n'était pas indifférent dans l'affaire. A quarante-deux ans, on se trouve comme sur un dos d'ane, c'est le moment où l'on aperçoit les deux bouts de la vie. S'ajoutait une recherche mystique et une envie de découvrir l'art roman. >

Tous deux sont donc partis en rupture totale, pendant deux mois, avec la profession et la famille. « A la poursuite d'une identité vraie, précise Pierre Barret. En route, on perd son identité habituelle. Ce que l'on représente, ce que l'on « pèse », s'allège, dans tous les sens du terme! Le voyage, c'est un formidable décapage physique... mais aussi moral. •

- S'il n'y a pas fatigue, dépassement précise son compère, Jean-Noël Gurgand, écrivain, alors on contrôle tout. Prendre les orages et se saire poursuivre par les chiens, cela aide à faire, peu à peu, un retour au degré zéro de soimême. Mais plus que par la souffrance, ce vovage au bout du monde vaut par le désir, un grand désir. Si l'on n'a pas ce désir du lendemain et du but, on ne fait qu'arpenter un vulgaire sentier de grande randonnée.

Arrivés à Saint-Jacques le 6 juin 1978. Barret et Gurgand ne finissent pas, depuis, d'en revenir : « Ce vovase reste comme un moment originel, une nouvelle naissance. Aujourd'hui, le pèlerinage continue. • Et puis, les découvertes, en chemin, sont parfois des plus inattendues : « Dans les bois, les églises vides, sur les sentiers, raconte Gurgand, on réentend les voix du temps, sans avoir aucune hallucination... Tout cela est tellement habité... Mon enfance avait été marquée par la religion. Mais je l'avais « normalement » quittée, à l'adolescence. Je ne dis pas que je l'ai retrouvée. Ce que j'ai découvert, par contre. c'est cette notion d'Église, de communauté. Toute une continuité. J'y ai pensé, ne serait-ce qu'en touchant ces mêmes piliers où se sont appuyées des générations de pèlerins! »

En attendant de reprendre, sur toute sa longueur, la route de Barret et Gurgand, qui n'est elle-même que celle des jacquets, certains groupes veulent en revivre au moins l'expérience spirituelle.

Ainsi, Béthania (3), qui compte plusieurs fraternités en France, en Belgique, en Israel et dans quelques pays du tiersmonde. Ses membres n'ont pas forcément lu le livre de nos deux auteurs. Mais, avec une implantation à Vézelay

et une autre proche du Puy, ils se retrouvent naturellement dans cette lignée évoquée par Gurgand. Et puis, pent-être à cause de la personnalité de certains de ses membres, blessés dans leur affectivité, leur vie familiale ou sociale. Béthania se reconnaît dans le pèlerin de Saint-Jacques. Pleinement exposé, il s'abandonne à son Dieu.

L'itinéraire choisi allie un pèlerinage traditionnel et un autre plus récent : Le Puy-Lourdes, Bernard-Marie, attiré par la vie monastique, raconte : « Pour le 15 août, les Polonais vont à Czestochowa par centaines de mille, et sur la route de Compostelle, que nous avons prise, toute l'Europe, quittant son confort, se déplaçait jadis. Notre démarche, en comparaison, est bien modeste: Le Puy-Lourdes, la plus grande partie, soit 400 kilomètres à pied pendant quinze jours. Nous voulions nous réveiller, faire pênitence et implorer Dieu, perdre un peu notre consort et rencontrer nos limites pour le rencontrer,

#### Ça marche encore, Dieu?

Ils ont été entendus. - Avec les premières ampoules aux pieds, raconte Catherine, la trentaine, conseillère d'orientation, tu deviens agressif. Et tu décharges tout cela sur qui? Sur ton voisin de marche. Sur la route, les convenances disparaissent. On se retrouve à nu, face à sol et face aux autres. C'est l'occasion de se pardonner. Voilà pourquoi, entre autres, nous avons appelé ce pèlerinage : route de la Misé-

» Je repars cette année, parce qu'une fois de plus je ressens le besoin d'une rupture. Mais je sais aussi qu'il y a le retour, et que le pèlerinage ne se termine pas au bout de 400 kilomètres. - Catherine a retrouvé, cet été, les monts d'Aubrac ou les champs de tournesol du Gers. Mais elle veut surtout aller au bout d'elle-même pour rencontrer cet Autre qu'elle prie. Au grand étonnement de ces paysans rencontrés queique part sur sa route de Lozère et qui lui demandaient, l'an passé : « Ca marche encore, Dieu? Chez nous, il n'y a plus que le curé et les banes! >

Des paysans qui doivent s'apprêter. peut-être, à voir passer, chaque année. un peu plus de ces fous qui «pèlerinent ».

RENÉ LECHON.

(1) Itinéraire et découverte, 72, rua Bergson. 42000 Saint-Etienne. Tél. : (77) 74-33-59.

(2) Priez pour nous à Compostelle (Hachette).

(3) Béthania, maison Saint-Bernard, place des Feuillants, 21121 Fontaine lès-Dijon. On lira aussi, *les Chemins de Saint-Jocques,* d'Yves Bottineau (Arthand).



Le Monde RÉALISE CHAQUE SEMAINE UNE SÉLECTION HEBDOMADAIRE spécialement destinée à ses lecteurs résidant à l'étranger

Exemplaire spécimen sur demande

in de la companya de M M W-037 1. Janen : Pay-Lord

**100 Table 400** (500 C) Eligitistic : 100 **編**4.55 (11 24 5 proportion of the Mar F. Zuman

- Sec. Au : -A. . . A. place area from 1919. Plant 4 "T" " " " State on the case of Mar 1 Colombia : 🐞 क्षेत्रह 🖂 🔻

payean the In - 15 miles Care .

Print (\* \*

🕳 kanta t

gyn llo<del>gd</del> f

**Bull Apple (Partie )** . . . . Marie Res Date to proceed to the Control of the Con

AND DE SERVICE MO MARAGE 24 .; and and the first

MECHEL MEURTERY

**Ca march**e endere litt

MARKET SET OF THE PARK Ball to water the comment appele a service of

avoir découvert la pomme de terre un terrain dangereux.

En fait, les feuilles de comme de terre contiennent des quantités apables d'un produit chimique, le part des espèces porteuses des virus transmis aux pommes de

Super-tomates

Heinz, le géant américain du ketchup, vient d'annoncer un accord avec Arco, division d'Atlantic Richfield, pour le développement en commun de super-tomates par utilisation de techniques de génie génétique. Le but est la création de tomates plus lourdes, contenant plus de matières sèches (10 % au

qui paraissent le plus prometteurs. 5 février dernier, a été battu un mois plus tard aux élections municipales par Raymond Demanet (R.P.R.). Plus inso-

lite, une autre page donne le numéro de

téléphone de l'hôtel Ker Mort à... Plo-goff. Erreur d'aiguillage ? Non, Taverny

des informations municipales.

de Tystel

pour diffuser

A Taverny (Val-d'Oise).

Les premiers pas

afin de resserrer les liens avec les habitants,

AIRIE de Taverny. Dans le hall

d'entrée, entre une pile de

boîtes de raticide et un présen-

toir de guides pratiques du

ministère de la justice, un ter-

minal Minitel attend sagement

qu'on veuille bien pianoter sur son clavier. Un panneau orné

des armes de la ville accueille le visi-

teur : • Tystel, votre information en direct de Taverny... Pour choisir, tapez

sommaire . (un bouton portant cette

lci, pas d'hôtesse ni d'employé muni-

cipal. Comme Télem à Nantes, Tystel

fonctionne en libre-service. Huit lieux

publics de Taverny ont été équipés de

terminaux : le centre de Sécurité sociale,

une maison de quartier, un centre de

soins, l'office municipal des loisirs, de la

culture et des fêtes, un lycée, un foyer-

résidence de personnes âgées, le centre

administratif et un service social, l'« antenne Alpha ». Au deuxième étage de la mairie, un « microserveur »

TS'L 400 de Télésystème reçoit les

appels des terminaux et leur commu-

nique les informations contenues dans la

banque de données municipale. Cette

- bibliothèque électronique » ne contient

pour l'instant que cinq cents pages-écran, mais peut en accueillir jusqu'à dix

Les renseignements sont regroupés en

cinq rubriques : « Connaître Taverny »,

Taverny mode d'emploi », « Vivre à

Taverny », « Journal de Taverny » et

« Flash information ». Une bande des-

sinée qui retrace l'histoire de la ville

nous apprend que, bien avant l'arrivée

dans la commune du commandement de

notre force de frappe nucléaire, « les

premiers Taberniciens étaient des

Gaulois qui, à l'abri de solides fortifica-

tions, pouvaient surveiller la plaine ».

Une autre page offre une histoire plus récente : les résultats des élections muni-

cipales. En effet, Jean-Pierre Le Coadic,

député socialiste, membre du groupe

d'études télématiques à l'Assemblée

nationale, qui avait inauguré Tystel le

mention).

on a décidé d'utiliser la télématique

Mais ce sont les usages administratifs

est simplement jumelée avec Plogoff. Pourquoi avoir choisi la télématique pour diffuser ces informations? Pour resserrer les liens entre la ville et ses vingt-cinq mille habitants, dit-on. Tâche difficile, car l'espace urbain a été coupé par deux trouées : l'autoroute et la voie ferrée. Les trois quarts des habitants travaillent à l'extérieur de la commune et sont plus préoccupés de s'isoler chez eux que de participer à la vie locale. Les concepteurs de la banque de données ont essayé de promonvoir l'identité de la ville, à travers des pages sur l'histoire de Taverny, des données démographiques,

#### Messagerie électronique

La consultation de Tystel laisse pourtant sur sa faim. Le défilement des pages est excessivement lent, les informations très rudimentaires. Comment faire, par exemple, pour ramasser légalement du bois en forêt, pour ouvrir un commerce ou obtenir une pièce officielle autre qu'une fiche d'état civil ? Dans tous les cas, Tystel conseille... de téléphoner à la mairie. A la rubrique « Services sociaux » ou « Associations », on n'obtient la plupart du temps qu'une adresse et un numéro de téléphone. Un petit guide imprimé aurait fourni les mêmes réponses à moindre coût. Avec quelques mois de travail de plus, on aurait peut-être pu offrir des renseignements plus précis. Mais, dans toute la France, on a beaucoup inauguré avant le 6 mars... Heureusement, Tystel va grandir.

Bientôt, on pourra obtenir des renseignements sur les horaires et les services de la S.N.C.F. pour la banlieue nord de

#### Un choix difficile

Quand Raymond Demanet s'est installé à la mairie de Taverny, il s'est de-mandé co qu'il allait faire de Tystel. « Je suis convaincu que ce n'est pas un gadget, dit-il, mais je n'aurais jamais in-vesti là-dedans : c'est trop cher pour notre commune la L'installation de Tystel a coûté 800 000 francs, dont 550 000 ont été apportés par la direction des télécommunications d'Ilede-France au titre d'« expériencepilote ». Le reste a été fourni par la ville, qui a pris aussi en charge les frais de maintenance (60 000 à 80 000 francs par an) et le salaire d'une employée chargée de mettre à

Alors, ruineux, Tystel ? Pas vrai-ment : le matériel proprement dit n'aura coûté à la commune que l'équivalent de la réfection de 100 mètres de chaussée. Mais en cette période de rigueur certains élus sont tentés de rogner sur

Les choix techniques sont également difficiles pour les petites communes. Taverny par exemple possède deux or-dinateurs : le microserveur Vidéotex et un ordinateur de gestion. Ce demier ne pouvait pas être transformé en microserveur. Il existe aujourd'hui des matériels mixtes : le département de l'Hérault va expérimenter ce type de machine dans trois communes de moins de cinq mille habitants. Mais on va se heurter là aussi à un problème ; si le micro-ordinateur est très utilisé pour les tâches de gestion, restera-t-il suffisamment de temps pour la fonction micro-serveur télématique ? Comme on le voit, pour les élus locaux qui veulent dans leur ville, rien n'est simple.

(1) Le budget de Taverny s'élève en 1983 à 80 millions de francs pour les crédits de fonctionnement et à 22 millions de francs pour les crédits d'investissement (ces derniers ayant été révisés en baisse par l'actuelle municipalité). Voir le Monde du le juin 1983.

Paris. Plus tard, la municipalité pense ouvrir un service de messagerie électronique: les administrés poseraient leur question grace au Minitel, les services municipaux leur répondraient par courrier. Pour que cette application soit vraiment efficace, il serait préférable de disposer de terminaux domestiques et de boîtes à lettres électroniques person-nelles, comme c'est le cas à Vélizy (1): on pourrait non seulement poser des questions, mais obtenir les réponses sur son terminal

Ce n'est pas impossible : dans quelques mois, certains habitants pourraient recevoir un Minitel gratuitement dans le cadre de l'extension du programme « Annuaire électronique ». De dix mille à vingt mille terminaux seront installés en lle-de-France cette année, et leur lieu d'implantation dépendra de



LAURENT LEGRIS.

#### PARADIS PERDU

l'avis des collectivités locales (2). Gageons que le nouveau maire qui est aussi conseiller général, n'oubliera pas sa bonne ville. Il restera un problème à résoudre : la capacité du microserveur une vingtaine d'accès simultanés - sera insuffisante si le nombre de terminaux Minitel domestiques qui l'appellent est trop élevé. Or la municipalité n'est pas prête à faire de nouveaux investissements dans ce domaine (voir encadré).

Un autre usage de Tystel paraît avoir davantage de chances d'aboutir : la télématique administrative et professionnelle. Grace à l'installation d'un nouveau modèle de serveur de capacité identique mais connectable au réseau national Transpac, les agents municipaux pourront appeler des banques de données spécialisées : l'INSEE, des centres d'infor-

mation juridique ou technique, etc. Les établissements scolaires pourraient même en profiter pour accéder à la banque de données de l'ONISEP (Office national d'information sur les enseignements et les professions). La question est à l'étude. La nouvelle municipalité souhaite aussi que le Vidéotex se développe dans la région. « Il faudrait que d'autres villes et le département s'équipent asin que nous formions un réseau d'information », indique Raymond Demanet. Taverny suscitera peutêtre d'autres vocations télématiques dans le Val-d'Oise.

RICHARD CLAVAUD.

(1) Grâce à ce système, les abonnés peuvent communiquer avec les fournisseurs de services, l'administration et d'autres abonnés. (2) Leur nombre devrait atteindre de trois cent mille à cinq cent mille d'ici à 1985.



ANNIE BATLLE

#### A SUIVRE

## Une pomme de terre

Les experts de la station expérimentale Tothamsted de Harpenden, près de Londres, pensent idéale, parfaitement saine. Ils ont sauvage, la Solanum berthaultii, fabriquait un produit chimique qu'elle émet dans l'air, créant l'illusion pour les insectes nuisibles (comme les pucerons porteurs de virus, les dorvohores, les acariens, ou les thrips) que ses feuilles constituent

(E)-B famesène, qui est le signal d'alarme de plusieurs espèces de pucerons, et notamment de la plu-

dement. Les biologistes moléculaires de l'Institut de recherches sur les cellules végétales ont l'intention d'isoler certains caractères de neuf espèces de tomates sauvages d'Amérique du Sud, notamment la résistance au froid, à la rouille, aux insectes, une maturation plus rapide, une concentration en solides plus forte, et une plus grande tolérance à la sécheresse et

\* Sciences et techniques, 19, rue Blanche, 75009 Paris. Tel. 874-83-56.

#### Le sablier à énergie

Enerscop a mis au point un dispositif apparenté dans sa formule au sablier mais qui, plutôt que de donner une mesure analogique du temps donne une mesure analogique d'une énergie thermique dépensée.

Dans ce sablier, le sable traditionnel est remplacé par un matériau dont le point de fusion est à 18 °C. Dès que la température dépasse ce seuil, un écoulement qui est proportionnel au dépassement de température et au temps, se cumule dans le lobe inférieur du sa-

Par le jeu d'une table, il est possible de faire une correspondance simple entre une quantité de liquide écoulé et une quantité d'énergie thermique consommée pour chauffer, au-delà de 18 °C, une pièce, une maison, un immeuble.

Chaque fois que ce sablier doit être retourné, on peut dire qu'un

certain nombre de litres de fuel, de mètres cubes de gaz ou de kilowatt- heures ont alors été consommés en supplément de ceux que les usages et la norme

Notre objectif, à travers ce sablier à énergie, est de montrer, de faire prendre conscience et d'aider à la maîtrise des comportements au pian des consommations d'énergie.

**★** Bulletin de l'association Sophia Antipolis BP 1, 06561 Valbonne Cedex. Tél. 33-10-10.

#### BOITE A OUTILS

#### Agricultrices

Sous le titre « Labourage et pêturage : la patriarcat en campagne » le numéro 5 de Nouvelles Questions féministes traite de la situation des agricultrices sous l'angle de la division sexuelle du travail et de l'oppression spécifique des femmes ; comment générale ment les femmes sont spoliées du produit de leur travail ou de son équivalent monétaire (C. Delphy) : comment en France il leur est difficile de bénéficier d'une identité professionnelle en dehors du mariage (A. Barthez, sociologue à l'INRA); comment le système agro-alimentaire en Amérique latine, avec le concours des multinationales, renforce le système patriarcal (A. Michel, spécialiste du tiers-monde); comment les organisations internationales contribuent à exclure les femmes des décisions et de l'accession aux techniques (S. Ferchiou, sociologue tunisienne): comment ('introduction des techniques nouvelles dans un village d'Epire accentue l'isoler des femmes tandis que l'évolution vers une société marchande intro-

duit l'usage de la dot. \* Association Nouvelles questions ites, 34, passage du Ponceau, 75002 Paris.

\* Distribué par Editions Alterna-

tives, 36, rue des Bourdonnais, 75001 Paris, T.C.: 233-08-40.

#### **Biotechnologies**

La collection 

Sextant >.

publiée par l'UNESCO, propose dans un langage clair et accessible au plus grand nombre un point des connaissances sur des sujets contemporains fondamentaux. Son premier volume était consacré aux sources d'énergie et à la satisfaction des besoins dans ce domaine (Plus qu'il n'en faut). Le second ouvrage, signé Albert Sasson, traite des biotechnologies et de la bio-industrie (les Biotechnologies : défis et promesses). Il constitue un dossier très complet sur la genèse, les méthodes, les innombrables applications pratiques, les horizons illimités de cette « nouvelle biologie ». Il treite également des dangers qu'implique, comme toute autre, cette technologie nouvelle. Il faut noter que l'UNESCO s'est efforcée, depuis le début des années 60, de stimuler les recherches en microbiologie appliquée et

en biologie cellulaire, de façon à réduire les disparités dans ce domaine et à faciliter l'adentation et la propagation des technologies nouvelles.

Dans son plan à moyen terme pour 1984-1989, les activités envisagées compregnent outre l'élargissement de la coopération internationale et régionale grâce à l'extension d'un réseau de centres de ressources microbiennes (Mircen), la formulation et la création dans les Etats membres de politiques et de programmes de forma-tion, de recherche et d'application, en même temps qu'une meilleure perception des conséquences sociales et culturelles de l'introduction et du développement des biotechnologies.

★ UNESCO, 7, place de Fonte-noy,75700 Paris. Tél.: 577.16.10

## Culture technique

Le développement de la culture scientifique, technique et indus-trielle aux États-Unis fait l'objet du numéro de juin de la publication Culture technique, éditée par le Centre de recherche sur la culture technique. C'est une sélection d'articles américains (traduits en français) qui témoignent que l'histoire des technologies est aux Étate-Unis, malgré son retard par rapport à l'histoire des sciences, un champ de recherches et de réflexions d'une extrême fécondité et que la technologie y est considérée comme faisant vraiment partie

La première partie du recueil est formée des meilleurs textes parus dans la revue Technology and Culture, qui a fortement contribué à créer ce domaine de recherche. Elle a été en effet la première à publier des études sur l'histoire des traveux publics, sur l'archéologie industrielle, sur les rapports entre science et société, entre technologie et valeurs. De plus, elle a toujours publié systématiquement des comptes rendus bibliographiques des ouvrages susceptibles d'être utiles aux chercheurs du domaine.

Dans la seconde partie sont présentés des textes plus contemporains des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology et de différentes universités sur l'évalustion technologique, la science, la technologie et la démocratie, les processus d'innovation... Pour Michel Callon et Bruno Latour, qui présentent le numéro : « Au total, ces études (...) finissent par nous convaincre qu'il n'est pas insensé de chercher à expliquer dans des termes voisins la création technique et la création scientifique. Montrer qu'il n'existe pas de formes supérieures de pensée ou d'activité, et que la dose d'opportunisme et de bricolage est la même dans la découverte de l'A.D.N. que dans la mise au point de l'appareil photographique, n'est-ce pas aussi s'engager sur la voie de la réhabilitation de la technologie ? »

C.R.C.T., 69 bis, me Laffitte, 92200 Neuilly-sur-Seine. Tél.: 747-

LE MONDE DIMANCHE - 21 août 1983



JEUX

à seul ».

à leur faire prendre parti.

demourant...), la piste de danse reste vecante :

amis, mais sans avoir convenu d'un film :

aimeriez voir.

s'v décident.

des nouvelles.

avec un couple de vos amis :

# GEORGES BALANDIER

**PORTRAIT CHINOIS** 

Le portrait chinois de notre invité est celui d'une personnalité

SI C'ÉTAIT...

Un métier Un plat cuisiné Un instrument de musique Un ieu

Une voiture Un animal Un sport Une matière enseignée Un chantenr Un voyage Une carte à jouer

Us livre Un monumen Une affaire célèbre ou un événement historique

CE SERAIT... Professeur

Poulet à l'arachide Le balafon Les mots croisés La bière de mil Une Cadillac découverte L'antilope La gymnastique La grammaire Ray Charles

Le rallye Paris-Dakar « Le quarantième »
« Ethiopiques »
Une cathédrale à anges noirs

La Libération Le Portugal

# DICO

A quels mots ou expressions notre lavité pensait-il lorsqu'il écrivait ces définitions peu orthodoxes ?

- 1. N'est pas d'ailleurs (8 lettres).
- 2. Des décombres et des textes (10 lettres).
- 3. Souffre à gauche, manque à droite (5 lettres).
- 4. Toujours partant, pas toujours arrivant... (9 lettres).
- 5. Feuille carnivore (4 lettres).
- 6. « Cache-cache » pour adultes.

## **FANTASME**

Une éducation européenne et aussi américaine par le chemin consulaire qui conduisent au vicariat des Tropiques. Une cache finaie pour l'écriture. Une sortie volontaire. Une grandeur toujours

- 1. - Un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l'ouvrir, ça démissionne! - Quei est l'auteur de cette mémorable
  - déciaration ? a) Pierre Mauroy;
- b) Jean-Pierre Cot; c) Jean-Pierre Chevènement
- 2. Selon une circulaire édictée par le conseil d'enseignement supérieur, il sera interdit dans les universités turques de porter :
  - al des jupes : b) la barbe :
  - c) des blue-jeans.
- 3. Qui donc dénonçait des février les « apprentis sorciers de l'austérité - ?
  - a) Georges Marchais;
    b) Jean Lecanuet;
- c) Paul Quilès.
- 4. Rencontre historique sin février entre : a) Le président algérien et le roi du Maroc;
  - Le roi de Jordanie et le colonel Kadhafi; c) Les présidents syrien et irakien.
- 5. M. Cheysson, après son entrevue du 21 février avec M. Andropov, a qualifié ce dernier de négociateur
  - a) \* sceptique, prudent et non-conformiste \* ;
- h) a intéressé ouvert et non émotif » : c) - sobre, précis et non romantique -.
- 6. Le nouveau gouvernement Mauroy comprend : a) 12 ministres;
- c | 18 ministres. 7. - Capitale européenne des congrès en 1982 (au nombre) :
- a) Paris: b) Londres: c) Francfort.
- 8. Au total des deux tours des élections municipales, la majorité a perdu, pour ce qui concerne les villes de plus de 15000 habitants : a) 11 villes:
  - b) 31 villes:
- 9. N'apprenez rien à l'école : volez une caméra et débrouillez-vous -. C'est le conseil donné aux étudiants par :
  - a) Roger Hanin; b) Orson Welles:
  - c/ Georges Cukor.
- 10. « Voiture de l'année » selon la presse professionnelle : a) L'Audi 100:
  - b) La Renault 14:
  - c) La Ford XR3.

PAGE RÉALISÉE PAR BERNARD BRIS **ALEXANDRE WICKHAM** 

प्रकाशंघ Сराष्ट्र **FANTASME** 

l. Indigène; 2. Université; 3. Cœut; 4. Arriviste; 5. Fise; 6. Adultère.

DICO

6B;7A;8B;9B;10A 1 C: 3 BC: 3 V: 4 V: 2 C: ZZINO

Léopold Sédar Sengbor CHINOIS **PORTRAIT** 

## **TEST**

#### Avez-vous un état d'esprit « groupal »?

La vie sociale nous offre de multiples occasions d'apparaî-tre en public restreint : des groupes affectifs intimes (famille, amis...) aux groupes les plus anonymes (file d'attente, réu-nions, attroupements...). Comment apparaissez-vous alors pour les autres : vous juge-t-on d'emblée associal ou de compa-

- 1. Vous arrivez en retard dans une soirée organisée par un de
  - a) Vous allez voir la maîtresse de maison pour lui annoncer que yous êtes arrivé.
  - b) Vous courez d'un ami à l'autre pour leur dire bonjour et vous réjouir de leur présence.
- c) Vous vous signalez discrètement dans chacune des pièces et saluez les visages connus. 2. - Vous réalisez une grande opération d'organisation sociale :
- a) Vous vous contentez de lancer les invitations, en laissant
  - à votre conjoint le soin de régler le sort des opérations. b) Vous passez un coup de fil à quelques amis et faites
- chauffer en les attendant une ration de spaghettis. c) Vous réfléchissez longuement sur le choix des invités et leur disposition à table.
- 3. Il est 19 heures et vous réalisez soudein que vous n'avez encore aucun rendez-vous sur votre agenda : a) Vous vous jetez sur le téléphone, votre carnet d'adresses
  - au poing. b) Vous savourez longuement votre drogue préférée (alcool, ( joint », friandise...) en attendant une heure décente
  - DOLLE & SOFTE 3. Après une razzia sur le frigo, vous attaquez un nouveau
- 4. On pourrait décrire la forme de votre cercle d'amis intimes
- comme se composent : a) D'êtres chers mais se connaissant peu car se fréquentant

  - b) De plusieurs bandes de copains dont vous êtes le seul point d'intersection. c) D'une bande de copains qui se réunit régulièrement, mais
- que vous voyez aussi séparément. 5. - Lorsqu'il vous vient l'envie d'aller danser en « boîte », vous oréférez vous v rendre :
  - al En couple.
  - b) A plusieurs couples. •
- c) Avec une de vos bandes d'amis favorite.
- 6. Vous entrez dans une salle de cinéma avec amis, accompaanés de l'ouvreuse :
  - a) Vous vous dirigez tout droit vers votre place préférée dans la salle.
  - b) Vous attendez que le groupe se décide et intervenez pour aboutir à une solution movenne.
- c) Vous suivez et vous vous asseyez à la dernière place
- 7, Vous invitez un soir quelques amis à jouer à un jeu de a) Vous vous apprêtez à les dévaliser.
  - b) Vous avez envie d'en profiter pour discuter de vos projets c) Vous ne les avez pas vu depuis longtemps et c'est une
- bonne occasion de renouer. 8. - Soudain l'ambiance de ce dîner vous pèse et pour vous faire
- entendre dans le brouhaha : a) Vous attendez un moment de silence pour faire une
  - remarque acerbe. b) Vous élevez la voix pour lancer une boutade.

sentes souvent perdu, abandonné, et tout votre esprit d'aventure factions elle vous sert aussi de béquille dans la vie : seul, vous vous

cas toujours à la peau... Mais si elle vous donne beaucoup de satis-

On de la planche a volla, cette appartenance tribale vous colle en tout

d'abord » i Bande de cadres, de « loubards », de fanatiques du poker

conneil maintenant votre philosophie de l'existence : « Les copains

Votre conjoint sure compris - trop terd heles ! - qu'en vous épousent à l'est son sort à celui de votre communeuré favorite. Il

de vos activités de loisira n'écheppe à cette fréquentation, tentecu-taire à certains égards : les séances de natation du samedi matin, les

d'amis, ce groupe auquel vous sentez appartenir et où vous Vous ne concevez pes votre vie sans votre inévitable bande

Oc sb sulq

TE CONZENZOET :

vu'up sêtre sonerimà enu eris la seq l'-ses'n seraes gvis ertov quand un incident ou une antivée désagréable tend brusquement ; ambience d'une soirée... L'a rôle qui est pour vous sur mesure ;

effet jouer le rôle de grand conciliateur, celui vers lequel on se tourne

quer ou de ridiculiser ouvertement autrui. C'est que vous simez en

passe autour de vous, même si vous évitez le plus souvent d'atta-

vos especites a sasptenon socieje sont asus l'ensemble appréciées

vous-même. Même si l'on vous juge perfois un peu trop estcutareux,

Trent que votre intégration aux autres est le fruit d'un long travail sur

festations mondaines. Autant de réflexes (et de réflexions) qui mon-

uez doéidostois a penser a votre carrière en cours de cartaines man-

FIGURE SLIOV SLIOV 16 ZNOİTBİBT SD UKSBƏT ETTOV TÜŞTBİS ZƏMİLİS ZLIOV

Vous avez une stratégie de perticipation reisonnés aux différents

de 35 à 50

LE TACTICIEN:

en un animateur professionnel. Écoutez un peu plus les autres : vous

que, devent un bon public, vous seves repidement vous transformer

sent peu comme une sorte de spirinx enigmatique et réservé alors

plongeant dans une longue bouderie ou jouant les martyrs, une atti-

Curleusement vous apparaisasez alors à ceux qui vous connais-

Dans cas momenta-là vous avez tendance à étre mauvais joueur, Seriez-vous à ce point angoissé dès que vous apparaissez en public ?

vertez ils ont souvent des choses intéressantes à dire...

Votre ceil percent vous permet de juger svec lucidité ce qui se

ek-ends à la campagna chez l'un d'entre vous, les soirées rituelles

Cest ber ce droupe due vous existes complètement et pas une

- c) Vous faites des apartés grivois avec l'un (e) de vos voi-

COGNIES UNB TIGUTE FECORALIE.

et admirées per vos proches.

groupes affectifs ou professionnels.

znos din u sec bes qigue qe vons ;

: 4 technoui6 a Yous êtes décidement le porteur-type du chromosome disparan.

""hop soured use modes show

#### **4e 50 § 32**

: RUBJRAY UA38 31 tives proches que vous êtes suffisemment en configure pour vous tuellement qu'en tête à tête avec un ami, ou dans vos relations effec-

cas, que vous pour érimer certaines soirées, tout le monde irair vite se fer sur vous pour érimer certaines soirées, tout le monde irair vite se

C'est sinsi que vous adoptez le plus souvent comme stratégie de

de 0 à 20

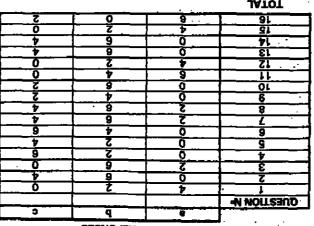

Est-cs votre nervoeité, votre tempérament queique fois excessis qui ne vous le mendre sutant que vous le voudriez ? Calculaz maintenant votre nombre de points à partir de la grille ci-TEST

Pleine Lune... sur A 

Brand Macheth, samedo bour as cond-With thement, cette semaine of Pleine Late, sur A.

whileston de deux houres quarante in ? 

Supplied Company of the The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s 

125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - 125 - AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT 12 To 12 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. 1 Carlo St. BEAUTY TO THE THE TANK Committee the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat Federal Committee

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

render of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control

Aventure sur la mer

পুৰু বৈশ্ব হৈছে। জন সামক্ষ্যান্ত ভাল সভা স

THE TOTAL CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA

CONTROL & SAN AND THE TOWN IN THE SAN

Pigasott raigere et ting

Endition Const. of a 199

This is course out to a constant of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the cour

ಕ್ರಿ ಬಿಡುಗಾಗ ಭಿರ್ಮಿಸಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಿಸಿ ಪ್ರಾಥಿಸಿಕ

Seame desprises expres

ने व्याप्ति क्षेत्र क्ष्मिक क्ष्मिक

Aug Profes affilmation of the charge

The state of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

The following the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of

150e: les 40º Rogonesta

Harmon and an appropriate transcripts

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

Franchis conducted three are

State 1935 Los 2 As State Car F

State at the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

Standing at the military continues.

LUNDI 22

basers d'Athenes de les les

23 h 45 1, 2 xor, nor etoir

22 h 20) Magazine de la mer

being if the go wer

22 h 50 Prichale a in mad.

The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co

es soirées de la serr

20.5 AS Carranes | Book | Disk the Comment woman's

22 h 45 (because) h de ben was a

20 h 35 Source Dear Phone . The series harm to remain

20 h 35 File in Bernde de : 210 p. 10 14 montos vene

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

22 h 35 Champioragia El wom wie wie et

Constitution of the property of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of

MARDI 23

\$\$ 7 47 cemp 1991

· 查尔里斯斯 1285年 - 1864年 -

The Robert Control and the

THE REAL PROPERTY NAME OF

23 to 24 September 1990 To The property of the same

Tall was

College Manage of the

L'âme du peuple

portorizain

34744 1 82,42-545 ()

Threst sto to strat as a

guille and teller many and a

Hard and the lateral to the

de tractur s

**SELECTIONS** 

12. - Vous rentrez de vacances, séjour que vous venez d'effectuer Egypter of the CAN are a a) Vous leur téléphonez le lendemain pour leur demander The state of the second 11 mart 1 m 1 m 1 m

b) Vous n'entendez plus parier d'eux pendant quelque c) Vous attendez qu'ils vous appellent. 13. - Pensez vous qu'une discussion sérieuse et constructive ne

peut se faire que : a) avec une autre personne, en face à face.

Vous-même, evez-vous une image plutôt favorable ou plu-tôt défavorable des multiples groupes auxquels vous apparte-nez ou que vous fréquentez? Ce test, réalisé per Martine

Xiberras (1) et Alexandre Wickham vous révélera peut-être

9. - Lors d'une réunion de travail, un conflit vous oppose à l'un

votre adversaire pour renforcer vos positions.

10. - Vous décidez de passer la soirée au cinéma avec plusieurs

a) L'affaire est un duel qui se réglera entre vous deux, « seul

b) Vous prenez les autres participants à témoin de manière

c) Vous cherchez délibérément à monter le groupe contre

a) Vous arrivez avec des idées arrêtées sur ce que vous

b) Vous attendez leurs propositions avant de donner votre

c) Vous vous railiez à l'opinion majoritaire si elle apparaît.

a) Vous dansez seul pour tenter les autres jusqu'à ce qu'ils

b) Vous essayez de convaincre quelques amis de danser

c) Vous jubilez dans votre coin car yous n'aimez pas danser.

11. - Vous êtes invité à une soirée dansante ; malheureusement

l'ambiance ne s'y prête pas et malgré la musique (excellente au

quelques aspects mattendus de votre personnalité...

- b) avec 3, 4 ou 5 personnes maximum.
- c) à plus de 5 personnes. 14. - Dans l'intervalle de temps imparti au déjeuner quotidien sur votre lieu de travail :
  - a) Vous en profitez pour faire des courses ou pour vous pro-
  - mener. b) Vous avez l'habitude de déjeuner avec vos collègues pré-
  - férés sur place. c) Vous déleunez le plus souvent possible avec un (e) ami (e) à l'extérieur.
- 15. Un soir de fête (14 juillet ou autre...): a) Vous descendez dans la rue vous joindre à la liesse popu
  - b) Vous passaz chercher des amis pour ailer vous promener dans les quartiers où « ca bouge ».
- c) Vous allumez la télévision ou allez au cinéma.
- 16. Vous attendez un taxì à une station sans voitures mais bondée de clients nerveux : a) Vous veillez discrètement à ne pes perdre votre place.
  - b) Vous courez au carrefour voisin pour tenter d'attraper un taxi avant la station. c) Vous négociez avec chacun des clients leur direction et
  - en profitez pour caoner des places.
- (1) Sociologue.

vous ne réussissez pas à vous faire accepter. votre humour, soit que vous en fassiez trop et vous vous « plantiez », Certes quend vous êtes en forme, vous pouvez tenir la dragée hautes à n'importe quel groupe pendant des heures; mais souvent, soit que vous tombiez sur des esprits étroits qui ne comprennent pes soit que vous tombiez sur des esprits étroits qui ne comprennent pes

rêvez de devenir le centre d'intérêt principal de la soirée. Mais hélas, Dès que vous êtes en compagnie (bonne ou mauvaise), vous

perfez de ce qui vous passionne : malheureusement, ce n'est habi-DORINTAGE, CET YOUR POUVEZ ETTS TITE STEENESSENT TORSQUE YOUR

oo shibirnit : equorg nu snab mevues lenuren and set su suov voor na suov eb suov eb suov eb suov eb suov eb suov eb suov eb suov eb suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en suov en s pour stressives lorsque vous croyez attaque.

defense favorite un certain dédain un peu affecte ou encore des réacou sur la défensive dès que vous étas dans un groupe. evresen al rus erre à suojoot essuoq suov iup ,(l is siem ,is siem) êtil d'autrui. Pourtant cette attitude révèle en fait votre extrême sensibi-Vous affichez volontiers une certaine andifférence à l'égard

**LE MISANTHROPE: JATOT** 

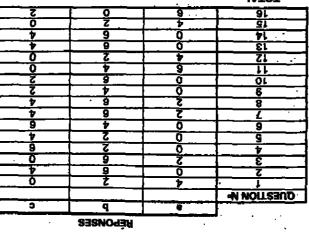

SNOITHIOS

MONDE DIMANCHE

**DU LUNDI 22 AOUT** 

**AU DIMANCHE 28 AOUT** 

# RADIO TELEVISION

# Pleine Lune... sur A 2

Il y a, bien sûr, la Bataille du rail, de René Clément, lundi sur FR 3. Il y a aussi Macbeth, samedi, toujours sur FR 3. Mais l'événement, cette semaine, le seul, c'est Pleine Lune, sur A 2. une émission de deux heures quarante-cinq, préparée par l'INA.

NE émission plutôt exceptionnelle, il faut le dire tout de suite. Qui s'adresse à l'intelligence et à la fantaisie. Une émission qui tient de Jules Verne et de la réverie scientifique. Un peu sophistiquée, oni, mais quel plaisir et quel talent! Un grand voyage à travers l'image, une traversée en plusieurs dimensions, une malle pleine de trésors, de surprises heurenses, d'interviews rares, de documents précieux. On navigue entre Terre et Lune, mais derrière se dessine le propos sérieux (et excitant) de Thierry Kuntzel et Jérôme Prieur : montrer les nouvelles façons de fabriquer, de percevoir et d'utiliser l'image qui marque cette fin de siècle. Un long voyage de deux heures quarante-cinq (attention aux magnétos-copes!) qui est aussi une traversée dans le

Ça fait longtemps que l'INA demande d'avoir une soirée entière sur une chaîne. Pour se faire connaître du grand public. Pour sortir du ghetto des productions d'une demiheure on d'une heure, diffusées à heure tardive et qui enferme l'institut dans une image dont il voudrait sortir : une fabrique d'émissions de qualité, mais qui ne sont pas populaires. Antenne 2 seule a accepté de jouer le

Thierry Kuntzel et Jérôme Prieur ont hêsité. Un plateau style Chancel, saçon INA? Ce n'était pas très neuf. Une fiction suivie d'un document s'y rattachant? Pas très nouveau non plus. Ils ont choisi le plus risqué, et le plus intéressant, envisager une autre idée de la télévision, avec un esprit différent, une soirée dans sa continuité.

Ils ont demandé à Pierre Zucca d'écrire un feuilleton qu'on retrouverait tout au long de cette soirée, qui servirait de fil conducteur et de fil... à suspense. Seule directive : un voyage dans l'image. Zucca, qui est passionné par l'optique, s'est montré très intéressé de travailler pour la première fois en vidéo. Il a d'abord pensé raconter l'histoire d'un présentateur de télévision qui s'aperçoit avec effroi que son image s'efface, puis il l'a abandonnée pour une thématique plus dixneuvième siècle si l'on peut dire, même si l'action se situe aujourd'hui. Le Secret de

Monsieur L..., divisé en neuf petits épisodes, montre un étrange opticien (Michel Bouquet) qui tente d'attirer chez lui un célèbre présentateur de télévision (Pierre Arditi), saisi par la beauté de sa fille qui parle et marche à l'envers...

ton à l'atmosphère troublante dont l'écriture précise, les couleurs d'une netteté quasi maniaque, le regard aigu pourraient faire penser à Georges Perec dans la Vie mode d'emploi. Rien n'est laissé au hasard, les objets apparaissent et disparaissent, changent de couleur et de proportion comme chez Lewis Carroll. Pierre Zucca a allié les trucages vidéo et les trucages optiques, allers-retours, iris, lentille, ieux de miroirs renversés, cela tourne au procédé parfois, mais c'est un enchantement visuel qui fait vieillir d'un coup la télévision qu'on voit tous les jours, et qui repose (l'humour, le côté feuilleton) du magazine qui s'intercale entre les différents épisodes. Un magazine kaléïdoscope, concocté par ces deux fous des machines à voir et à créer des images, Thierry Kuntzel et Jérôme Prieur, avec Philippe Grandrieux comme réalisateur.

Ils ont fouillé les archives, cherché des première expérience de télévision!

Des vieux Méliès aux mains synthétiques qui se ferment, des bouches qui se plient aux syllabes prononcées par un ordinateur aux dernières expériences réalisées encore en laboratoire, en passant par des interviews de scientifiques, de cinéastes (Renoir parlant du cinéma, Orson Welles parlant des nouvelles images), on se balade de la préhistoire de la télévision aux images de synthèse, l'esprit à vif, ému, amusé. Une soirée un peu magique finalement, un peu lunaire, qui se termine par Borges commentant tous les sens du mot · lune » en différentes langues. La Lune qui baigne cette émission, la lune, qui est « la plus vieille télévision du monde. » Comme le dit Nam June Paik, un des plus grands artistes vidéo américains. Il a d'ailleurs fabriqué une lune plus parfaite que la Lune avec un vieux poste de télévision de 1950.

Le Secret de Monsieur L., est un feuille-

gens, pas seulement pour ce qu'ils disent, mais pour la manière dont ils le disent. Mêlé des éléments très différents qui s'intègrent, se contredisent, monté selon un rythme très pensé (ils ont beaucoup éliminé). Il y a quelques documents étonnants. Cet écran de télévision, par exemple, avec une image un peu floue, un peu grise, une silhouette qu'on distingue à peine et cette voix de femme... • au moment où je vous parle, je suis dans le noir absolu... car je suppose que vous me voyez réellement... On m'a demandé de saire des gestes... . La voix s'excuse de faire une chose qui va sûrement choquer, mais l'intérêt, dit-elle, est grand. • Je vais fumer... Vous voyez la fumée? . Thierry Kuntzel et Jérôme Prieur ont retrouvé ce trésor dans les archives de l'INA: il remonte à 1930 - la

CATHERINE HUMBLOT.  $\star$  Soirée INA: Pleine Lune, lundi 22 août, A 2, 20 h 35 (165 mn).

PAR JACQUES SICLIER \* A VOIR \*\* GRAND FILM

#### **LUNDI 22 AOUT**

#### LA BATAILLE DE RAIL \*\*

Film français de René Clément (1945), avec T. Laurent, L. Desagneaux et le personnel de la S.N.C.F. (N.). FR3, 20 h 35 (82 mn).

Les actes de résistance des cheminots français sous l'occupation. Conçu, d'abord, comme un court métrage, ce film devint un long métrage de prestige pour le cinéma français d'après-guerre; en 1946, il reçut le grand prix du jury international au premier Festival de Cannes. Tous les faits reconstitués (réseau claudestin, exécution d'otages, sabotage d'un train allemand) sont exacts mais admirablement « mis en scène ».

#### DIMANCHE 28 AOUT

#### LA BELLE ÉQUIPE \*\*

Film français de Julien Duvivier (1936), avec J. Gabin, C. Vanel, Aimos, V. Romance, M. Cheirel, R. Medina, C. Dorat (N.). FR 3, 22 h 30 (110 mm)

Le film de fiction le plus caractéristique de l'époque du Front popu laire. Cinq chômeurs gagnent à la loterie nationale, s'associent pour mon-ter une guinguette et se heurtent au mauvais sort. Le monde des prolos -, Gabin et Vanel en tête, sans mythologie édifiante. Une réalité sociale assombrie par le pessimisme naturel de Duvivier. La fin tragique 
— la seule logique — fut remplacée par une fin « heureuse » pour préserver l'esprit de 1936. On verra les deux.

#### **LUNDI 22 AOUT**

#### **BONS BAISERS B'ATHÈNES** Film américain de George Pan Cosmatos (1979), avec

Prisonniers britanniques, nazis et résistants dans une ile grecque. Un film de guerre conventionnel.

# MARDI 23 AOUT

#### **DEUX HOMMES EN FUITE\***

TF 1, 20 h 35 (115 mn).

Film anglais de Joseph Losey (1969), avec R. Shaw, M. McDowell, P. Brown. TF 1, 20 h 55 (105 mn).

Deux hommes dont on ne sait pas grand-chose, poursuivis par le destin sous la forme d'un hélicop-tère. Un exercice de style sur la

## AH! LES BELLES BACCHANTES

Film français de Jean Loubi-gnac (1954), avec R. Dhéry, C. Brosset, R. Bussières, J. Maillan, L. de Funès. A 2, 20 h 35 (92 mn).

Un speciacle burlesque de Dhéry et sa troupe, transp cinéma. Nul.

#### MARQUÉ PAR LA HAINE\*

Film américain de Robert Wise (1956), avec P. New man, P. Angeli, E. Sloane. FR3, 20 h 50 (110 mn).

Biographie du boxeur Rocky Graziano, né dans un quartier misérable de New-York. Les plaies sociales de l'Amérique et le prix de la réussite. Mise en scène fulgurante et montage-choc.

#### DÉCISION A SUNDOWN\*

in de Bud Boetticher (1957), avec R. Scott, J. Carroll, K. Steele. FR3, 23 h 20 (75 mn).

Western inédit en France. tourné par un des plus efficaces réalisateurs du genre, avec sa vedette fétiche, Randolph Scott.

#### MERCREDI 24 AOUT

## LE SOBFFLE AU COEUR\*

Film français de Louis Malle (1970), avec L. Massari, B. Ferreux, D. Gelin, M. Lons-

#### FR3, 22 h 30 (115 mn).

Fit scandale pour une scène d'inceste mère-fils adolescent. Mais le vrai sujet du film est l'étude d'une famille bourgeoise de 1954 et de sa morale hypocrite.

#### JEUDI 25 AOUT

#### LA BRU\*

Film turkmène de Khodiakouli Narliev (1972), avec H. Ovezguernenov, M. Aimedova. FR 3, 20 h 45 (70 mn).

Le rêve d'amour d'une jeune femme attendant, chez les nomades du Turkménistan, l'impossible retour de son mari. Le cinèma turkmène existe. C'est l'occasion de s'en rendre compte.

#### VENDREDI 26 AOUT

#### LE CŒUR A L'ENVERS

Film français de Franck Apprederis (1980), avec A. Girardot, L. Malet, C. Den-ner, S. Audren, F. Pernet. A2, 23 h 25 (85 mn).

Laurent Malet est le fils, très possessif, d'Annie Girardot, Là aussi, il y a de l'inceste dans l'air,

#### **DIMANCHE 28 AOUT**

#### L'INCORRIGIBLE

Film français de Philippe de Broca (1975), avec J.-.P. Belmondo, G. Bujold, C. Gérard, A. Ferréol, D. Ceccaldi TF 1, 20 h 35 (95 mn).

Charmeur, mythomane, escroc, J.-P. Belmondo fait perdre la tête à Geneviève Bujold. Un film diver-tissant qui souffre d'une certaine trivialité due aux dialogues d'Audiord.

# **SELECTIONS**

#### Aventure sur la mer

La victoire est belle, mais que vaut la victoire en trichant ? La série télévisée, réalisée per Christian de Chalonge, est bien meilleure il faut le dire que la version qu'il nous en avait donnée, plus courte mais sous le même titre, pour le cinéma, en 1982. Les 40" Rugissants raconte, en trois épisodes, l'histoire de Donald Crowhurst, engagé solitaire dans la course nautique autour du monde organisée en 1968 par le Sunday Times. Un drame psychologique, avec des images de la mer, des prises de vues dont la beauté n'est pas sans rappeler celles du Crabe-Tambour ».

Jacques Perrin affirme son image de jeune idéaliste embarqué dans sa quête spiituelle et tourmentée, confrontée à un di-lemme : gagner une course qu'il n'aura pas course ou annoncer qu'il abandonne... Julie Christie, toujours très belle, n'arrive pas d'éponse délaissée, mais les apparitions de Michel Serrault sont dures et drôles. Une bonne série pour fin de vacances et pour les amoureux de la mer.

F. B. ★ Série : les 40° Ragissants, les dimanches 28 août, 4 et 11 septembre, TF1, 19 h (60 mn chacun).

#### L'âme du peuple portoricain

« A Porto-Rico, les conditions matérielles sont meilleures que dans n'importe quel cain est rongé par les aides fédérales. » C'est bien la drame de cette petite île des Caraibes, située entre Haiti et Cuba, ancienne colonie espagnole cédee aux États-Unis en 1898, mais plus proche par l'esprit de l'Amérique latine et des Caraïbes que des Etats-Unis. Trois millions de Portoricains vi-

vent le couple fascination-résistance. Fascination de New-York dont ils forment aujourd'hui plus de 20 % de la population. Résistance à l'assimilation par la langue (ils continuent de parler l'espagnol et « retravail-lent » la langue anglo-saxonne), par le goût de la couleur, par la musique : rumba et surtout salsa, cette musique pimentée qui vient de Cuba mais qui a conquis le monde via New-York - car c'est là que se font les meilleurs enregistrements, - la salsa excitante qui mélange les rythmes africains, le jazz américain et les rythmes latino-américains. La salsa, c'est l'âme du peuple

Après le Pérou, la semaine demière, Claude Fléouter poursuit sa série « Un pays, une musique » en Amérique latine en faisant un crochet - un peu curieux - par Porto-Rico. Mais c'est la meilleure des quatre émissions avec le Pérou. Claude Fléouter écoute et regarde beaucoup. Images, témoignages se superposent pour donner une vision émotionnelle d'un peuple qui vit la tête entre deux rêves et deux amertumes, entre un passé douloureux d'esclavage et la fierté des racines africaines, entre le chômage, le bidonville, le ghetto et cette extraordinaire faculté de jouir de la vie. « Même le cœur triste, je ne pleure pas », dit Ramito, le plus grand « sonero » de la montagne. Ismaël Rivera, Larry Harlow, Johnny Colon, Roy Brown... La musique attire la foule qui danse interminablement à Porto-Rico comme à New-York. New-York où de jeunes chômeurs exécutent sans fin sur le bitume une sorte de danse proche de la gymnastique

qu'on appelle le « breaking ». « On avence comme si on cherchait ce qu'on a perdu », dit Roy Brown. On entend le bruit sourd du métro.

★ Un pays, une musique : Porto-Rico, le di-manche 28 août, A2, 20 h 35 (55 mn).

## Les soirées de la semaine

|          | LUNDI 22                                                                                                                                                                                                                                  | MARDI 23                                                                                                                                                                                                                       | MERCREDI 24                                                                                                                                                                                                      | JEUDI 25                                                                                                                                                                           | VENDREDI 26                                                                                                                                                                                           | SAMEDI 27                                                                                                                                                                              | DIMANCHE 28                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TF 1     | 20 h 35 Cinévasion: Bens traisers d'Athènes, de George Pan Cosmatos. 22 h 35 Championnats d'Europe de matation à Rome. 22 h 45 Document: le dixnervième siècle ou la peinture en liberté: Gros et Géricault. 23 h 45 Un soir, une étaile. | 20 h 35 Mardivertissement : Gala Midem 83. 21 h 45 Championnats d'Europe de minion. 21 h 55 Ciné-soir : Deux hommes en fuite, film de Joseph Losey. 23 h 55 Un soir, une étoile.                                               | 20 h 35 Variétés : Vagabondages. Francis Lemarque, Djurdjura. 21 h 45 Autom de l'Opéra : Wozzeck, d'A. Berg. 22 h 50 Championnats d'Europe de natation. 23 h 10 Caméra fantastique. 23 h 45 Un soir, une étoile. | 20 h 35 Téléfilm: La route incomme, d'après A. Dhotel. 22 h 15 Championnats d'Europe de natation. 22 h 30 Caméra festival: les Mémoires de la Méduse. 23 h 45 Un soir, une étoile. | 20 h 35 An théatre ce soir : Un diner intime on un maître coq. 22 h 25 Championnats d'Europe de natation. 23 h Le jeune cinéma français de court métrage. 23 h 35 Un soir, une étoile.                | 20 h 35 Jen : L'assassin est<br>dans la ville.<br>21 h 50 Série : Shogan.<br>22 h 55 Championnats<br>d'Europe de natation.<br>23 h 10 22 V'la le rock.<br>23 h 50 Un soir, une étoile. | 20 h 35 Film: l'incerrigible,<br>de Philippe de Broca.<br>22 h 20 Droit de question.<br>23 h 20 Lettre aimée.                                                                                                      |
| <b>2</b> | 20 h 35 Soirée INA : Pleine<br>lant. En voyage. De la préhis-<br>toire de la télévision aux<br>images de synthèse.                                                                                                                        | 20 h 35 Film: Ah! Les belles<br>bacchantes, de Jean Loubi-<br>gnac.<br>22 h 10 En souvenir de Max-<br>Pel Fouchet: Van Gogh.                                                                                                   | 20 h 35 Téléfihn: le Pic des<br>trois seigneurs (2º partie). Une<br>fable à la limite du réel et de<br>la fiction.<br>22 h 15 Concert: Rachmani-<br>noff, par l'Orchestre philhar-<br>monique de New-York.       | 20 h 35 Soirée italienne :<br>Chib des télévisions du monde<br>(RAI 2) : Le cas Graziosi,<br>téléfilm de M. Massa.<br>22 h 55 Variétés : Lady<br>Magic.                            | 20 h 35 Série: Verdi. 21 h 55 Apestrophes: Marx cent ans après sa mort. 23 h 25 Cinéma d'été, cinéma d'anteur: le Cœur à l'envers, de F. Apprederis.                                                  | 20 h 35 Variétés : Joe Dassin. 21 h 35 Jen : La chasse aux trésors. A Quimper. 22 h 35 Catch.                                                                                          | 20 h 35 Série : Un pays, une musique. L'Amérique latine, Porto-Rico. 21 h 30 Documentaire : Toutes les voies d'ean mènent à la mer. 22 h 30 Chef-d'œuvre en péril. Les plages.                                     |
| FR<br>3  | 20 h 35 Film: la Bataille du<br>rail, de Reué Clément.<br>22 h 20 Magazine de la mer:<br>Thalassa. Le triangle d'ébène.<br>22 h 50 Prélude à la suit.                                                                                     | 20 h 35 La dernière séance,<br>d'Eddy Mitchell.<br>20 h 50 Premier film : Mar-<br>qué par la haine, de Robert<br>Wise.<br>23 h 20 Second film : Déci-<br>sion à Sundown, de Budd Boet-<br>ticher.<br>0 h 40 Prélude à la suit. | 20 h 35 Série: Frégoli. 21 h 55: Les merveilles de la mer: les animaux et l'art du camouflage. 22 h 30 Film: le Souffle an cour, de Louis Malle. 0 h 25 Prétude à la suit.                                       | 20 h 35 Cinéma sans visa : la<br>Bru, film turkménien de<br>K. Narliev.<br>21 h 50 Témoignages.<br>22 h 55 Préinde à la mit.                                                       | 20 h 35 Magazine : Veadredi. A quoi rèvent les jeunes filles ? 21 h 50 L'aventure : Une terre d'avant les bommes. 22 h 40 Festival de jazz de Jean-les-Pins. Kenny Clarke. 23 h 10 Prélade à la mait. | Macheth.<br>23 h 15 Musickub : Hom-<br>mage à Wagner, Mahler.                                                                                                                          | 20 h 35 Histoires de l'his-<br>toire. Le palais ducal de Man-<br>toue. 21 h 30 Aspects du court<br>métrage français. 21 h 55 Mister Magoo. 22 h 30 Cinéma de missit :<br>la Belle Équipe, de Julien Duvi-<br>vier. |

LE-MONDE DIMANCHE - 21 août 1983

VII



på 4 de 5 personnet mes-A place of the second indite de sampe impart. En Care des caraciers Manager profites pour forte den same and a constant The said Patients to Share the Main ter piece. Figure 1 plus secure 2 in the district on the series of Vine department direct to the room of the contract of al Vivis alianas in siliannes en exercis. · Vant dispette up the \$ 400 \$100 :: g the will distinguish the be-All Manh course in comment when a comment of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of with a finise state of the states, we have a second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second 性1世岭 Charles Charles and Co. FUSCHINASA :

Marie marie parce farmer of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the

the state of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the s

SE STORE HEATER AND ADDRESS.

A Plant or service that a few and the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of th

The second poor bloom in and the

THE WHAT CAN LET WAR

de de james se torice ;

# RADIO TELEVISION

Journal (et à 12 h 45).

12 h 30 Platine 45.

Avec Dire Straits, Musical Youth...

15 h 45 Dessin anime : Tom at

18 h 50 Des chiffres et des lettres.

20 h Journal.
20 h 35 Soirée INA: Pleine tune.
Une soirée imaginée, couçue et réalisée
par l'INA, préparée par Th. Kuntzel et
J. Prieur, avec Ph. Grandrieux et

19 h 15 Emissions régionales.

Journal.

19 h 40 Le théâtre de Bouvard.

P. Zucca.
(Lire notre article.)

13 h 30 Série : le Virginien.

14 h 45 Aujourd'hui la vie.

Jerry. 15 h 55 Sports été.

18 h 40 Flash info.

18 h

Natation; hippisme. h Récré A2.

**FRANCE CULTURE** 

7 h 2, Colportages.
8 h, La vie animale en péril : la protection de la nature.
8 h 32, Les matinées de France-Cuiture; à 9 h 7, Destin des villes : Venise : à 10 h, Redécouvrir Villon; à 10 h 5 Les rétiens de Paris.

10 h 15. Les piétons de Paris. 11 h 2, Musique : Festival estival de Paris, guide du festivalier. (Et à 14 h et

12 h 45, Panorame. 13 h 30, Femilleton: le Mystère de

chambre jaune. 15 h, Flanbert an travail : Madame Bo

15 a 30, Festivais.
16 b. Voyages/itimérances: des moines.
17 b 2. Gongora-Cordoba détail, par R. Farabet. (voir sélection).
18 b 30, Entretiens avec... P. Soupault.

12 h. Les parlers réglomaux.

18 b).

vary. 15 b 30. Festivals.

7 h 2 Colourteess

22 h).

Paris). 23 h 30, New wave.

**FRANCE** MUSIQUE

6 b 2, Musiques pittoresques et lé-

8 h, Le journal de musique. 8 h 15, Autour de ... - Sixième livre des

madrigaux de Carlo Gesualdo - : œu-vres de Stravinsky, Weelkes, Wilbye...

13 b, Opérette.
13 h 30, Jeunes solistes : œuvres de

14 h 4, Musique légère. 14 h 36, Autour de... David Ofstrakh.

Wolf, Ravel, Walton, sol., F. Launay, soprano, P. Le Corre, piano.

18 h 30, Piages choisies.
19 h 30, Concert (donné le 21 août 1983 aux Grosses Festpielhaus de Salz-

hourg): Concerto pour piano et orches-tre nº 3 de Prokofiev, Symphonie nº 7 de Beethoven par l'Orchestre Philharmoni-que de Vienne, dir. S. Ozawa, sol.

A. Weissenberg, piano.

20 b 45, Fréquence de mit : feuilleton

Wilhelm Backhaus : cuvres de
Schubert, Schumann, Brahms, Liszt.

gères. 6 h 30, Musique du matin.

12 h. La table d'écoute. 12 h 35, Jazz : Erroll Garner.

Gagneux.
18 b. Jazz: Miles Davis.

# 

#### 13 h 45 Sárie : Sloane, agent spé-16 h 30 Croque-vacances. Le rendez-vous. 18 h 10 Revoir : Histoire de l'avis-19 h 15 Emissions régionales

Vision plus.

12 h 30 Le bar de l'été.

Journal.

- 19 h 40 Jeu: Super-défi. 19 h 45 Jeu: Marions-les. Journal (et à 22 h 30). 20 h 35 Cinévasion : Bons baisers d'Athènes, film de George Pan Cos-22 h 35 Championnats d'Europe de
- natațion à Rome. 22 h 45 Le XIX<sup>e</sup> siècle ou la peinture en liberté : Gros et Géri-Emission proposée par René Huyghe et Un portraitiste au destin traciaue, hai des romantiques : Gros. Un des pre-
- miers artistes français à pratiquer la lithographie, l'auteur du célèbre Radeau de la méduse : Géricault 23 h 20 Journal.

Vision plus.

13 h 35 Série : Sloane, agent spé

18 h 10 Revoir : Histoire de l'avis

20 h 35 Mardivertissement : Gale consécration Midem 83.

21 h 55 Cîné soir : Deux hommes

en fuite, film de Joseph Losey.

23 h 55 Un soir, une étoile.

12 h 30 Le bar de l'été.

13 h Journal. 13 h 35 Sloane, agent spécial.

Le rendez-vous.

16 h 30 Croque vacances.

Avec Cheap Trick, Nicole, Girlschool.

h 45 Championnats d'Europe de natation à Rome.

Journal.

16 h 30 Croque-vacances

18 h Le rendez-vous.

19 h 5 Météorologie.

19 h 15 Émissions régions

19 h 40 Jeu: Super-défi. 19 h 45 Jeu: Marions-les.

20 h Journal (et à 21 h 35).

12 h 30 Le bar de l'été.

10 h 30 ANTIOPE.

12 h 10 Platine 45.

nées grises.

15 h 55 Sports été.

18 h 40 Flash info.

Paris, la Provence...

23 h 10 Journal.

12 h 10 Platine 45.

grises. 13 h 35 Série : le Virginien.

monde différent.

15 h 45 Dessin animé.

Récré A 2.

19 h 15 Émissions régionales.

19 h 40 Le théâtre de Bouvard.

15 h 55 Sports été.

Natation ; cycl

18 h 40 Flash info.

20 h Journal.

12 h Journal (et à 12 h 45).

13 h 30 Série : Le Virginien.

14 h 45 Aujourd'hui la vie.

Récré A 2.

19 h 15 Émissions régionales.

19 h 40 Le théâtre de Bouvard.

12 h 25 Série : Les amours des an-

15 h 45 Dessin animé: Tom et

18 h 50 Des chiffres et des lettres

20 h 35 Film : Ah ! les belles bac

22 h 10 En souvenir de Max-Pol

Fouchet: Van Gogh. L'arrivée de Vincent Van Gogh à Paris, sa rencontre avec l'impressionnisme.

Journal (et à 12 h 45).

12 h 25 Les amours des années

14 h 45 Série documentaire : Un

18 h 50 Des chiffres et des lettres.

20 h 35 Téléfilm : le Pic des trois

seigneurs (deuxième partie). Trois seigneurs se disputaient la domi-

nation du pays. Victimes de leur soif du pouvoir, ils périrent sous une ava-

lanche de neige. Quelques siècles plus tard, la légende va-t-elle se renouve-

les ? Gérard Guillaume a tourné en

ter? Gerara Guittaime a tourne en Arlège une fable comme toujours à la limite du réel et de la fiction, en contact étroit avec la population. Un western « moral » sur le pouvoir, sur

- Concerto № 3 pour piano - par l'orch.phil. de New-York, dir. Z. Meta.

22 h 15 Concert : Rachmaninov.

Plutôt mourir libre que vivre esclave.

chantes! De Jesa Loubionac

23 h 20 Journal.

| 19 | h 10 Journal.                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | h 15 Emissions régional                                                                         |
| 19 | h 10 Journal.<br>h 15 Emissions régional<br>h 35 Pour les jeunes.<br>Le prince et le mendiagt : |
| ı  | e nonce et le mendiant                                                                          |

- 19 h 50 Dessin animé : Ulysse 31. Les jeux. 20 h 35 Film : La Bataille du rail, de
- René Clément. Journal. 22 h 20 Magazine : Thalassa. De G. Pernoud. Le triangle d'ébène. L'histoire de ce grand - triangle - qui de Nantes aux Antilles en passant par Dakar a instauré le plus odieux des commerces, celui de l'homme noir.
- 22 h 50 Prélude à la nuit.



19 h 35 Pour les jeunes. Trois petites fautes ; La nature aide la

19 h 50 Dessin animé : Ulysse 31.

Émission d'E. Mitchell et G. Jourdhui

A 20 h 40, Dessin animé: Bugs Bunny; à 22 h 45, Tex Avery et réclames de

l'époque. 20 h 50 Premier film : Marque per

23 h 20 Deuxième film : Décision à

Winterliebe », de R. Strauss, par V. Reinemann, baryton et D. Selig,

Sundown, de Budd Boetticher.

19 h 10 Journal.

19 h 15 Emissions région

20 h Les jeux. 20 h 35 La demière séance.

la haine, de Robert Wise.

0 h 40 Prélude à la puit.

19 h 15 Emissions régionales.

l'alphabet magique.

20 h Les jeux. 20 h 35 Série : Fregoli.

De P. Cavara.

21 h 35 Journal.

19 h 35 Pour les jeunes Le professeur Balthazar ; Rock'n'rock ;

19 h 50 Dessin animé : Ulysse 31.

Dernier épisode des quatre cents coups de Léopold Frégoli. Célèbre à Paris, il

conquiert l'Amérique du Sud. De re-tour à Rome, il fait ses adieux à la

h 55 Les merveilles de la mer. L'art du camouflage, réal. F. Rossif.

22 h 30 Film : le Souffle au cœur,

O h 25 Prélude à la nuit.

- La pub et la mort », de J. Lennon, spectacle de la Péniche-Opéra.

• Mahler, par Zubin Mehta.

Le Festival de Saizbourg n'a

pas lésiné : un autre chef d'en-

vergure, Zubin Mehta, arrive

avec sa propre formation. L'Or-

sait à qui il a affaire. Mahler a

tout à y gagner, lui qui fut le di-

recteur de l'Opéra de Vienne. \* Concert, Festival de Sala-bourg 1983, mercredi 24 août, France-Musique, à 19 h 30.

harmonique d'Israël

La rascasse, le scorpion, le crapaud de

mer, les crabes : comment et pourquoi

23 h 5 Journal.

19 h 10 Journal.

19 h 20, Agora : le monde brésilien.
19 h 50, La vallée aux loupe : Sigogne.
20 h, La chanson de l'oiseau.
21 h, Les cinéastes du documentaire : 21 h. Les cheastes du documentare : in compagnon du Tour de France. 22 h. Un rêveur de mots, Gaston Bache-hard : la poésie et les éléments (l'eau). 22 h 30, Les Mercenaires, par la R.T.B.F. ; Jean Tinguely : la sculpture dans tous ses ébats, par la Radio suisse

romande. 23 h 30, New wave.

8 h, La vie animale en péril : le zoo de

#### 22 h 30. Le tour du monde en trense-cine rêves : Les survivances africaines en Amérique latine (voir sélection).

6 h 2. Musiques du matin.

8 h, Le journal de musique.

8 h 15, Autour de... la «VI° Symphonie» de Mahler : œuvres de Mozart.

8 h 32. Les matinées de France-Cuiture : à Schubert, Mahler, Tchaikovski...

12 h, Archives lyriques : Bellini, Verdi.

12 h 35, Jazz : Erroli Garner.

13 h, Avis de recherche. 9 h 7, Voyages sans visa : l'Argentine, à 10 h, Redécouvrir Villon ; à 10 h 15, les piétous de Paris.

11 h 2 Musique : Festival estival de Paris. Journée Erik Satie. (et à 14 h, 14 h 4, Chasseurs de son stérée : œuvres de Nicolas, Clementi, Chavez. 14 h 30, Autour de... Edwin Fischer : œu-17 h 30 et 22 h.). 12 h. Les parlers régionaux. 12 h 45, Panorama. vres de Haendel, Bach, Schuman 17 k 5, Repères contemporains : Claire 13 h 30, Feuilletou : le Mystère de

chambre jaune.

15 h, Flaubert au travail. 18 b. Jazz: Miles Davis. 18 h 30, Plages chiesies.
28 h 30, Cencert (douné le 7 août 1983 an Grusses Festpielhaus de Salzbourg):

« Symphonie nº 6 » de Schubert, « Sta-15 h 30, Un saint devenu roi. 16 h, Dans l'Empire et dans Rome : Les premiers chrétiens.
17 h 2, Les éditeurs associés.

18 h 30, Entretens avec... P. Soupault.
19 h 20, Agora : Afrique noire.
19 h 50, La vallée aux loups : R. Vivien.
20 h, La chanson de l'oinean : Etats-Unis, inde, Népal, Australie. philharmonique de Vienne, et les chœurs du Wiener Staatsoper, dir. R. Muti, sol. J. Norman, soprano, F. Araiza, ténor, A. Baltsa, mezzo,

S. Estes, basse (voir sélection).

22. h 15, Fréquence de mait : Le tour du monde en trente-cius rêves : quelques compagnoo du tour de France. Afriques.

# 6 la 2, Musiques pittoresques et légères. œuvres de J. Strauss père, Sherman,

8 h, La vie animale en péril : les 2006. 8 h 32, Les matinées de France-Culture : à 9 h 7, Destin des villes : Frandorfer.

6 h 30, Masiques da matin.

8 h, Le journal de musique.

8 h 15, Autour de... « Harold en Italie ». Bruxelles: à 10 h. Redécouvrir Villon: à 10 h 15, Les piétons de Paris. h, Musique : Festival estival de Paris. de Berlioz : œuvres de Paganini, Schu-bert, Mendelssohn, Berlioz. Journée Stravinsky (et à 14 h, 18 h et

12 h. Avis de recherche 12 h, Les parlers régionaux. 12 h 45, Panorama : Cuba. 13 h 30, Feuilleton : le Mystère de la 12 h. 35, Jazz : Errol Garner. 13 h, Opérette. 13 h 30, Jeunes solistes : œuvres de Kochambre jaune. 15 h. Flambert an travail : Madame Bo daly, Jertic, Fauré, sol. D. de Willien-court ; violoncelle, J. Efflam-Bavouzet,

vary. 15 à 30, Un saint devenu roi : la Dame de 14 h 4, Hamse. 14 h 30, Autour de... Janet Baker : œuvres de Purcell, Berlioz, Schubert... Pontoise.

16 h. Recherches et pensée conten raines : la nature multidimension

17 h 5, Repères contemporains. Marc 17 h 2, Langue de vipères et autres ser-18 k, Jazz. 18 h 30. Plages choisies.
 19 h 30. Concert (en direct du Grosses Festpielhaus de Salzbourg): Symphonie nº 3 de Mahler par l'Orchestre Phi-18 h 30, Entretiens avec... Philippe Sou-

19 h 20, Agora : la Californie. 19 h 50, La vallée aux loups : Germain larmonique d'Israël, dir. Z. Mehta, sol. F. Quivar, soprano (voir sélection). Nouveau.

20 k. La chanson de l'oiseau. 22 h, Fréquence de mait : scuilleton - Wil-helm Backhaus - : œuvres de Brahms.

Passepartout.

22 h. L'Histoire du soidat, de Stravinski. 22 h 30, Le tour du monde en trente-ci ané le 22 anût au Festival estival de rèves : Mémoires de masques, tango et

# Ш

# 18 h 10 Revoir : Histoire de l'avia-19 h 5 Météorologie. 19 h 15 Émissions régionales. 19 h 40 Jeu : Super-défi.

- 19 h 45 Jeu: Marions-les. 19 h 53 Tirage du loto. Journal (et à 22 h 40). 20 h 35 Vagabondages. Emission de R. Gicquel et D. Sanders. Avec Francis Lemarque, Djurdjura...
- 21 h 45 Autour de l'Opéra : Wozd'A. Berg, d'après G. Buchner, dir. mu-sicale S. Cambreling, avec E. Grun-dheber, L. Pezzino, C. Feller, l'orchestre et chœurs de l'Opéra national de Belgique, dir. H.G. Lenders. Enregistrée pendant toute la durée de la préparation de Wozzeck à l'Opéra national de Bruxelles, cette émission
- montre le travail progressif des chan-teurs, du metteur en scène, du chef d'orchestre, des musiciens. 22 h 50 Championnets d'Europe de
- 23 h 10 Caméra fantastique : Réflexions sur un miroir. L'avenir du cinéma fantastique fran
- 23 h 30 Journal. 23 h 45 Un soir, une étoile.
- Vision plus. 10 h 30 ANTIOPE. 12 h 30 Le bar de l'été. Journal. 13 h 35 Objectif santé : Médica-
- ments et personnes agées. nées grises. 13 h 45 Sloane, agent spécial. 13 h 35 Série : Le Virginien. 16 h 30 Croque-vacances. Le rendez-vous.
- 18 h 10 Revoir : la Birmanie des 19 h 5 Météorologie. 19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Jeu : Super-défi.
- 19 h 45 Jau: Marions-les. Journal (et à 22 h 5 et 23 h 35). 20 h 35 Téléfilm : la Route incon-
- Real J. Dewever. Avec J.-P. Mocky. Un jeune homme entre deux réves deux femmes, deux images. Laquelle choisir? Première partie d'une œuvre inspirée d'un roman d'André Dhotel
- 22 h 15 Championnats d'Europe de natation à Rome. 22 h 30 Caméra festival : Les mémoires de la Méduse. rie de C. Laperrière et B. Gouley. L'histoire du naufrage de cette fa-meuse frégate échouée en 1816.

23 h 45 Un soir, une étoile.

- 12 h Journal (et à 12 h 45). 12 h 10 Platine 45. 12 h 30 Série : Les amours des an-
- 14 h 45 Aujourd'hui la vie. 15 h 45 Dessins animés : Tom et
- 15 h 50 Sports été. Récré A 2.
- 18 h 40 Flash info. 18 h 50 Des chiffres et des lettres. 19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Le théâtre de Bouvard. 20 h Journal. 20 h 35 Soirée italienne. Club des
- télévisions du monde (R.A.I. 2) : le Cas Graziosi, teléfilm de M. Massa. Avec Jean-Pierre Cassel, R. Paladini.. Une affaire authentique : pianiste ré-puté, Graziasi est accusé d'avoir tué sa perpétuité, en 1947, il sera finalement icié en 1959.
- 22 h 55 Variétés : Lady Magic. Avec les chanteuses Ornella Vanoni (Italie), Maria Cruesa (Brésil). Anna Belen (Espagne) et Patty Austin (U.S.A.), sur une chorégraphie de Guelis. Emission dédiée à la femme. 23 h 20 Journal,

- 19 h 10 Journal. 19 h 15 Emissions régionales. 19 h 35 Pour les jeunes.
- Les aventures de Loiek et Bolek ; page après page : l'Alguille creuse. 19 h 50 Dessin animé : Ulyase 31.
- 20 h Les jeux. 20 h 35 Cinéma sans visa. Emission de J. Lacouture et J.-C. Guil-20 h 40 Film de Turkmenie : la Bru.
- De Khodjakouli Narliev. 21 h 50 Témoignages. Débat sur et autour du film, avec K. Narliev, le réalisateur, M. Rodinson, islamologue, M. H. Carrère d'Encausse, historienne, et N. Diou-
- 22 h 35 Journal. 22 h 55 Prélude à la nuit. Eduardo Falu, guitare et chant.



# 7 h 2. Colnortages.

- 8 h 32, Les matinées de France-Culture; à 9 h 7, Voyages sans visa : l'Irak; à 10 h, Redécouvrir Villon; à 10 h 15. Les piétons de Paris.
- 11 h. Musique: Festival estival de Paris, journee jeunes interprètes (et à 14 h et 17 h 30). 12 h. Les pariers régionaux. 12 h 45, Panorauxa. 13 h 30, Femilleton : le Mystère de la
- 15 h, Flaubert an travail : Bouvard et Pécuchet. 15 b 30, Un saint devenu rol.
- 16 h, Médecine prophétique en Côto-d'Ivoire (rediff.). 17 h 2, Les Maronites, par A. Ouaiss.
  18 h 30, Entretiens avec... P. Soupault.
- 19 h 20, Agora : Egypte. 19 h 50, La vallée anx loups : J.-B. Chas-20 h. La chanson de l'oisean.
- 21 h. Les cincastes du documentaire Passepartout en Asie. 22 h, Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, La poésie et les éléments (l'air).

  22 h 30, Communauté des radios publiques de langue française : la bière, boisson noble.
- 23 h 30, New wave.

- 8 h, Le journal de musique. 8 h 15, Antour da... Voyage d'hiver : œuvres de Mahler, Schubert. 12 h, Jesmes compositeurs du conserva-toire : œuvres de Kergomard, Levinas. 12 h 35, Jazz : Erroll Garner.
- œavres de Corbetta, Nobre, Flosman.
- 13-h 30, Hanne. 14 h 4, Musique légère : œuvres de Gé-rard, Damaré. 14 h 30, Autour de... Mitropoulos :
- cenvres de Mahler, Berlioz, Beethoven, Mozart, Verdi, Berg. h 5, Repères contemporains : Didier Denis. 18 L. Jazz: Miles Davis.
- 18 h 30, Plages choisies.
  20 h 30, Concert (donné le 30 mai 1983 au Festival de Bergan): Duo pour violon et alto nº 1 de Mozart; sonate pour alto de Hindemith; « Duetti » de Berio; « 7 Rosen hat ein Strauch » pour violon solo de Takahashi ; Duo pour violon et
- alto nº 2 de Mozart, avec G. Kremer. violon, et K. Kashkashian, alto. 22 k 15, Fréquence de suit : Le tour du monde en trente-cinq rèves ; Sance pi-quante : Caba, Porto-Rico, Miami. New-York

- n 30 la ber det die term College :3 4 35 E . X Conque steems
- THE PARTY 9 - 45 Jan 180 marie 149.
- 22 h 35 Au diabrie 46 Mil Gener arteres on the weekling cons Ber t. . Balbaffer Warm fen er fe · Mirch and & Mirane
- and in the second second Calle at the second and
- TATISTICAL & SPANNE La journe constitue Ge COURT THE PROPERTY. hadami aleyening villa e
- 23 h 20 Jaurnai 25 h 25 tar was wrone at resis

#### View by his 12 h to tarouspage-12 h 45 Series Chamiltan Electrical services of the

- 12 h 55 Fere & See لجود فيونال 13 h 30 Serve Safear o ar me to Incerez de Perie.
- 14 h 25 Acres durer mare during 14 h 50 Casagust of Server COM Migarian C.
- 15 h 15 Martie an mar mare padon strem a lipha Aventus de Lingerieu
- 17 h 5 Clubbe Agrances French was aged
- 5 15 Management 18 h 45 ar k 22 . 19 h 15 Emisserita imatina en
- 19 h 40 Jac Super cor 13 h 45 Jau Marron at 20 h Journal ..... 20 h 35 Jau 2 manage - ac Same /
- wille Dec 1 Arthres and District Con-, ₹4~-57 I be abouteles of the growing and the designation of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second
- 21 h 50 Serie Shoper D'aren's tare seat ? in admin I am margarent top . and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o
- in the section of the section of 22 h 55 Championners & I with me natation à ficina
- 23 h 10 22 Vieterock 23 h 40 Journal 23 h 50 Un sow unw etc.se
- Emilianos internativo S h 15 A Bible governe h 30 Orthodox+s Présence de utestant a
- 10 h 30 fe lon en Berdener. h Massa (2.50m) Táláfon; 1
- 12 h 55 Face & San Journal 13 h 30 Sáras Enquêta per du per X-100 is ferring
- 14 h 30 Le Raide du dimension edirect du studio 17 · 一門 : 大田田田 田田 Serge Les thouses we have a ser as Solad
- Capital Pro Rest F.V. are 18 h Sports Minanchy 18 5 30 Les sesentes the returne

140

78 6 pt 2

F-12 4 tree, In ...

------10 ----

-

- h Some Les 40 représents COCCUME 20 h Journal (Et a . . . . . .
- 20 h 35 Film : Pincerraide of Fin 22 h 20 Orost de desertion Congress Bidge Roads & Barrier Chicago
- Courses to the same a long of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of the same state of 23 h 05 Journal 23 h 20 Latt-s synda d was stadional & the party and

E MONDE DIMANCHE 21 A ST THE

IC CS

#### FRANCE FRANCE MUSIQUE A B. E. Maragari, St. Street, A & M. Marajor in the same S & La present or conserve S & 16 Lat to 5 mage ... NE h. to take co. 13 & Opice. Li b to drawer to the con-يو 🕳 🕊 14 h 4 Manager HE W SHALL 18 h te .... de e 🎏 👑 6 8 4 Managare as haring 1. Columbia. it il la missa à hav Gipp : \$46 - Qu. 147 ; 1 t. Topogite unto etc. TANGETTE, 1 10 h. Madhallario Villen: 8 10 b 15, No. Service St. 19 II A Mekser was an 12 h 16. Ja. : II & American M D & Chances in an other to or Value of Participation Program on typical. N. (In print Greater and Mar .. HE D. M. Player Street 20 h. M. Ch mitte device out. 16 h. Been Plangue et dem Brone Lee 17 h. Lee delieute mentet. 19 h. H. Greenten mente. 19 h. H. Agent Whyen the 19 h. M. Ley affect any legis in Verye. 19 h. Le affect in Passen; it Verye. 20 h. Le affect in Passen; it Verye. 21 h. Lee agreets de Passen; it Verye. 22 h. Lee agreets de Passen; it verye. 23 h. Lee agreets de Passen; 24 h. Lee agreets de Passen; 25 h. Lee agreets de Passen; 26 h. Lee agreets de Passen; 27 h. Lee agreets de Passen; 28 h. Lee agreets de Passen; 29 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 21 h. Lee agreets de Passen; 22 h. Lee agreets de Passen; 23 h. Lee agreets de Passen; 24 h. Lee agreets de Passen; 25 h. Lee agreets de Passen; 26 h. Lee agreets de Passen; 27 h. Lee agreets de Passen; 28 h. Lee agreets de Passen; 29 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 21 h. Lee agreets de Passen; 22 h. Lee agreets de Passen; 23 h. Lee agreets de Passen; 24 h. Lee agreets de Passen; 25 h. Lee agreets de Passen; 26 h. Lee agreets de Passen; 27 h. Lee agreets de Passen; 28 h. Lee agreets de Passen; 29 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 21 h. Lee agreets de Passen; 22 h. Lee agreets de Passen; 23 h. Lee agreets de Passen; 24 h. Lee agreets de Passen; 25 h. Lee agreets de Passen; 26 h. Lee agreets de Passen; 26 h. Lee agreets de Passen; 27 h. Lee agreets de Passen; 28 h. Lee agreets de Passen; 28 h. Lee agreets de Passen; 28 h. Lee agreets de Passen; 28 h. Lee agreets de Passen; 29 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de Passen; 20 h. Lee agreets de a 🐿 (Bright) billion photos . . . 22 & 15 fragation to the law of the Company of the Company of \* & L'apparages. † § Le manufacture de pied de passe † § Le materies de Presse Catters. . † † . Peste des ribes. financiary. . \* § . Reidename Value. Provide 🖟 👠 La promi la magal Of 15 has placed a Piers. Marchael annual of Piers. Marchael annual of Piers. Marchael annual of Piers. B B St April 1 13 & dere de ver ber un 11 1 M Manner : . **-**-61 16 0 4 Hame M & M. Ambers & in a Branch and a provide some Pa & Megenen Min in Player 1 o o Min in Comp 10 to 10 Competition area. Processo have **est -** - - : \*\* wedness and a M & Française 4 ... ... If the best of the section is to be a comment. **駐車架 13 cm ベチェース 3.5** Marks 1974 東京 Bister 1973年1 B. M. Salamont of Control 8 18 Laure 20 A. Lee Control of Property of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co · \$3 & South Service of the St. And and the second Many Many Cont. Mar Martin . . entraria de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansión de la compansi **東京東京 第199** (1997年) **66 A 74**1" M & W. 37435

# RADIO TELEVISION

**FRANCE CULTURE** 

**FRANCE** MUSIQUE

10 h 30 ANTIOPE. 12 h Journal (et à 12 h 45). 12 h 10 Platine 45. 12 h 30 Lebar de l'été. 13 h Journal. 13 h 35 Série : Colditz. Avec Elton John, Captain Sensible's 16 h 30 Croque vacances. 12 h 30 Série : Les amours des années grises. 13 h 30 Série : Le Virginien. 18 h Le rendez-vous. 18 h 10 Revoir : La fin des Sei-14 h 45 Aujourd'hui la vie.

gneurs du désert. gneurs ou neaert.
19 h 5 Météorologie.
19 h 15 Emissions régione
19 h 40 Jeu : Super-défi.
19 h 45 Jeu : Marions-les.

Ш

ď

Ш

Σ

4

(1)

Journal (et à 22 h 15). 20 h 35 Au théiltre ce soir : Un diner intime ou Un maître cos our : Un diner intime ou Un maître coa. De Y. Chatelain, mise en scène de R. Manuel avec R. Mirmont, J. Balutin, F. Lax...
Un célibataire attire dans sa garçon-nière la famme de son meilleur ami. Arrive un pique-assiette...
22 h 25 Championnats d'Europe de sestatoin à Rome.

natation à Rome. h Le jeune cinéma français da court métrage.

Chansons souvenirs », de R. Salis.

lettres.

23 h 20 Journal. 23 h 35 Un soir, une étoile.

15 h 45 Dessin animé: Tom et Јеггу. 15 h 55 Sports été.

18 h . Récré A2. 18 h 40 Flash info. 18 h 50 Jeu: Des chiffres et des

19 h 15 Emissions régionales. 19 h 40 Le théâtre de Bouvard. 20 h Journal. 20 h 35 Sárie : Verdi. De R. Castellani. Adapt. C. Tommasi

De R. Casteliam. Adapt. C. Tommasi et E. Baletti. Verdi compose Alda pour l'ouverture du canal de Suez. La mort de Mariani et celle de Manzoni affecient le musiden... La plus conster

h 56 Apostrophes.

Magazine littéraire de B. Pivot.

Sur le thème: Marx, cent ans après sa mort, sont invités: Georges Labica Dictionnaire critique du marxisme), Jean-Pierre Lefébvre (traducteur de la quatrième édition du Capital de Karl Mara) Maximilien Rubel (éditeur des Œuvres de Karl Marx - 3 tomes -). Claude Mazauric (pour : Karl Marx, histoire de sa vie, par Franz Mehring). 23 h 15 Journal

23 h 25 Cînéma d'été, cinéma d'auteur : le Cœur à l'envers. De F. Apprederis.

19 h 10 Journal.

19 h 15 Emissions régionales.

19 h 35 Pour les jeunes. Le professeur Balthazar : Ordinaquiz : Page après page : Steinbeck. 19 h 50 Dessin animé : Ulysse 31. Les ieux. 20 h

20 h 35 Vendredi : A quoi rêvent les jeunes filles ? Magazine d'information d'A. Cam-

A travers le portrait de quatre adoles cents ou jeunes filles, Françoise Lif-fran cherche à comprendre les motiva-tions, les inquiétudes, les rèves d'une génération qui mélange scepticisme, individualisme, goût de la réussite.

21 h 30 Journal. h 50 Série : l'Aventure. Une terre d'avant les hommes, de

L'Australie – le plus petit continent, la plus grande île – visitée comme un gigantesque musée national. h 40 Festival international du iazz à Juan-les-Pins.

Avec Kenny Clarke. h 10 Prétude à la nuit.

Deux bagatelles de Casterede, par le Quatuor de slûtes Arcadie.



7 h 2, Colportages. 8 h, La vie animale en péril : respecter la

vic.

8 h 32, Les matinées de FranceCulture ; à 9 h 7, Destin des villes : Londres ; à 10 h, Redécouvrir Villon ; à 10 h 15, Les piétons de Paris.

11 h, Musique: Festival estival de Paris, en direct de la station Auber (et à

12 h. Les pariers régionanx.

12 h 45, Panorama. 13 h 30, Feuilleton : le Mystère de la chambre jaune.

15 h, Agora, avec Annie Kriegel.

15 b 30. Un saint devenu roi.

18 h 30. Entretien avec... Philippe Sou-

pault. 19 h Actualités magazine

19 h 30. Agora : la Corée.
20 h, La chanson de l'oisean : peut-on écrire la musique des oiseaux ?

21 h. Les cinéastes du documentaire

Passepartout aux Amériques.

22 à, Un réveur de mots : Gaston Bache-22 à, Un revear de mous : Gasson Racaglard, la poèsie et les éléments (le dur, le mou et le métallique).
22 b 30, Communautés des radios publiques de langue française : Radio-France présente : la Belle, par J.-P. Milovanoff.

• Schubert, per Ricardo Muti. – Promesse de bonheur : Muti, s'il se surpasse dans Verdi. fera, à la tête de l'Orchestre philharmonique de Vienne, prendre à Schubert sa respiration. \* Coucert : Festival de Salz-

bourg 1983, mardi 23 août, France-Musique à 20 h 30

8 h. Le journal de musique.
8 h 15, Autour de... « La mer » de Debussy : œuvres de Vivaldi, Wagner, Fauré, Ravel, Elgar, Debussy, Schönberg, Webern.

12 h, Actualité lyrique 12 h 35, Jazz s'il vous plait. 13 h. Avis de recherche.

6 h 2, Musiques du matin.

13 h 30, Jennes solistes : œuvres de Granados, Presti, Bartok, Petit avec S. et Y. Chatelain, guitares.

14 h 30, Autour de... Arthur Gru-miaux : œuvres de Telemann, Schu-

bert, Ravel, Mozart...

17 h 5, Repères contemporains : Michel

18 b. Jezz 18 h 30. Plages choisies.

18 h 30, Plages choisies.

20 h 20, Concert : (donné le 10 février 1983 au grand auditorium de Radio-France) : Allegro de concert pour piano et orchestre, Concerto pour vio-le concelle et orchestre, symphonie nº l. « Konzerstück » pour quatre cors et orchestre de R. Schumann par le Noavel Orchestre philharmonique, dir. T. Guschlbauer, sol. M. Dalberto, piano, F. Lodéon, violoncelle, J.-J. Justafré, A. Courtois, J.-P. Gantiez, J.-C. Barro, cors.

cors. 22 h 15 Fréquence de mit : le tour du monde en trente-cinq rêves : « Chili, musiques pour un arbre fou. »

12 h 10 La route buissonnière. 12 h 45 Série : Chéri Bibi. (Et à 15 h 45, 16 h 50, 17 h 45) 12 h 55 Face à Sas. Journal. 13 h 30 Série : Salvator et les Mohicana de Paris.

Vision plus.

14 h 25 Accordéon, accordéons. 14 h 50 Casaques et bottes de cuir. Magazine du cheval. 15 h 15 Histoires naturelles : L'espadon voilier à Dekar.

16 h Aventures inattendues :
De l'électricité et des hommes.

16 h 25 Série : Les irrésistibles.

17 h 5 Croque vacances. 18 h Trente millions d'amis. 18 h 15 Magazine auto-moto. 18 h 45 Jack spot.

19 h 40 Jeu : Super-défi. 19 h 45 Jeu : Marions-les.

ville. De J. Antoine et J. Bardin. Réal. G. Barrier.

Une candidate est chargée de résoudre une énigme policière dont les protagonistes sont des comédiens amateurs.

h 50 Série: Shogun.

D'après J. Clavell, réal. J. London.

20 h 35 Jeu : L'assassin est dans la

Les oventures d'un navigateur anglais au Japon au seizième siècle. De l'action, des combats, du mouvem 22 h 55 Championnats d'Europe de 23 h 10 22, V'ia le rock.

Emission islamique.

Présence protestante.

Pierre-de-Quiberon, préd. Père B. Gen-

10 h 30 Le jour du Seigneur. 11 h Messe célébrée à Saint-

23 h 40 Journal.

23 h 50 Un soir, une étoile.

9 h 15 A Bible ouverte.

9 h 30 Orthodoxie.

10 h 15 ANTIOPE. Journal des sourds et des

12 h 15 Souvenirs-souvenirs. 12 h 45 Journal.

14 h 25 Les aventures de Tom Sawyer.

14 h 50 Les jeux du stade. Natation; athlétisme; ski nantique; Les carnets de l'aventure.

Fleuves d'Afrique , de H. Aignot. 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres. 19 h 15 Emissions régionales.

19 h 40 Le théâtre de Bouvard. 20 h Journal. 20 h 35 Variétés : Joe Dassin. Un vrai chanteur populaire, mort trop

21 h 35 Jeu : La chasse aux trésors. A Quimper. .

22 h 35 Sport : Catch. A Pavillons-sous-Bois.

23 h 05 Journal.

19 h 15 Emissions régionales. 19 h 35 Pour les jeunes. 19 h 50 Dessin animé : Ulysse 31.

20 h 35 Cycle Shakespeare : Macbeth. Réal. J. Gold, avec N. Williamson, M. Dignam, J. Hazeldine, I. Hogg... Après les deux commères de Windsor, ce sons les trois sorcières de la bande

écossaise qui vont entraîner Macbeth dans le cycle infernal de l'ambition criaans le cycle injernal de l'aminitot cri-minelle. Rythme halciant d'un chef-d'œuvre tragique mis en scène dans un décor wagnérien. Imprégnés de cette atmosphère naturelle, les acteurs suent l'angoisse et le sang, le remords 22 h 55 Journal. 23 h 15 Musiclub

n 15 musseum Hommage à Wagner : « 9 symphonie, chant de la terre », de Mahler, par l'orchestre du Festspiel de Bayreuth. Dir. P. Boulez.

● Rock et psychologie. -Tous les soirs, de 19 h à 20 h, Radio Digitale propose « Donald on the rock », une émission de variétés avec une musique des années 50, qui est paraît-il trèsécoutée. De 23 h 30 à 0 h 30, Emmanuel présente « Insomnia » : le stress, la maladie mentale, les problèmes psychologiques... Des thèmes choisis avec à l'appui des documents sonores, des trucages.

\* Radio Digitale (88,50 MHz. Paris).

7 h 2. Colportages : Ou les matinales de l'été, en direct d'Alès. 8 h. L'envers de la lettre. 9 h 7, L'Inde: Assam, Pendjab, Nepal.

I. L. Libbe: Assam, Pennjan, Pepan.
 h. Musique: Festival estival de Paris.
 h. Le pont des arts.
 h. La Meurtrière, d'après Papadiamantis, adapt. C. Oudin et F. Oger. Avec M. Rouvières, J.-L. Bindis,

A. Demayer...

17 h, James Joyce, (Voir sélection.)

• Le tour du monde des mythes. – C'est une série faite pour la nuit, peu de paroles, heaucoun de musiques travaillées, superposées, recomposées parfois. Un tour des mythes dans le monde. Après Madegascar, le golfe Persique, l'Égyte...Cette semaine, Roubina Saidkhanian et Martin Saint-Pierre nous amènent du côté des dieux en exil de l'autre côté de l'Atlantique, au Brésil. à Cuba et en Argentine (lundi, mercredi), Éric Dietlin nous ramène à l'Afrique (mardi) Carrière et Jean Delams, aux Caraībes.

da monde en trente-cinq rêves, du lundi 22 au vendredi 26 août, France-Culture, 22 h 30.

6 h 2, Samedi matin : œuvres de Bach, Crusell, Mozart, Massenet... 8 h 5, Avis de recherche. 9 h, Carnet de notes.

9 b. Carnet de notes.
11 h 5. La tribune des critiques de disques : - le Tricorne -, de M. de Falla.
13 h 30, Concert-lecture (donné le 5 juin dernier au Grand Auditorium) : Œuvres de Haydn, Mendelssohn, Brahms, Fauré. Franck, Bartok, par la chorale Audite Nova de Paris dir. I Souriese

Audite Nova, de Paris, dir. J. Sourisse Audite Nova, de raris, dir. J. Sourisse.

15 h. L'arbre à chansons.

16 h 30, Présentation du concert.

17 h. Concert (donné le 30 juillet 1983 au festival de Bayreuth) : la Tétralogie ;

le Crépuscule des dieux » de Wagner par les chœurs et l'orchestre du festival de Bayreuth, dir. G. Solti, chef des chœurs, N. Balatsch... 22 h 30, Le club des archives : Toscanini

et l'orchestre philharmonique de New-York (deuxième partie) : œuvres de Rossini, Beethoven.

• Une journée ou presque avec James Joyce. - Depuis début soût, France-Culture consacre la moitié de ses samedis (sept heures d'émission continue de 17 h à 24 h) à un grand écrivain ou à une œuvre. Documents d'archives, entretiens, témoignages, lectures de textes, enregistrements... Après Stendhal (le 13), Proust (le 20), l'émission du 23 est dédiée au grand écrivain irlandais James

★ James Joyce, samedi 27 août, France-Culture, de 17 h à 24 h.

Téléfoot 1. 12 h 55 Face à Sas. 13 h 30 Série : Enquête en direct : Trouvez la femme.

14 h 30 Le Relais du dimanche, er direct du studio 17. Sport et chansons.

Série : Les cheveux du d'après J. Roy. Réal. F. Villiers. Sports dimenche. 18 h 30 Les animeux du monde. Série : Les 40° rugissants d'après R. Hau et N. Tomalin. Réal. C. de Chalonge.
(Lire notre sélection.)

Journal (et à 22 h 10). 20 h 35 Film : l'Incorrigible, de Philippe de Broca. uppe us niosa.

22 h 20 Droit de question.

Gerard Blanchard, Jacques Chazot et

Cavanna répondent à Nina Sutton,

Leslie Bedos et Jeanne Foly. 23 h 05 Journal.

d'une étudiante à son petit prof.

11 h 15 Cheval 2-3. 11 h 45 Gym tonic. 12 h 15 Souvenirs-souvenirs. Gladys Knight.

12 h 45 Journal. 13 h 20 Cirque Jean Richard. 14 h 15 Série : Kung Fu 15 h 05 Variètès : Si on chantait.

16 h 10 Série : Les amours des années folles.

17 h 15 La Panthère rose. 17 h 35 Histoire de la grandeur et de la décadence de César Birotteau

D'après Baizac ; adapt. R. Lucot. 18 h 55 Stade 2. 20 h Journal. 20 h 35 Série : Un pays, une musi-

que. L'Amérique latine : Porto-Rico. Réal. C. Fléouter. (Lire notre sélection.)

21 h 30 Documentaire : Toutes les voies d'eau mènent... à la mer, de T. Maous. Réal.D. Berkani. En France, 1 650 kilomètres de voies d'eau permettent le passage d'automo-teurs de 3 000 ou de 5 000 tonnes. Un moyen de transport moins coûteux que la route ou le rail, pourtant la batellerie française est en crise. Le film exa-mine la situation dans le détail. De nombreux invités, conservateurs, mariniers, éclusiers, directeurs de port, historiens et responsables politiques.

22 h 30 Chefs d'œuvre en péril : l'aménagement des plages. Face à l'anarchie purulente de soute la côte française, des hauts fonction-naires, des hommes politiques, des architectes, ont tenté des expériences défendues ici par leurs outeurs et criti-

quées par d'autres. Journal.

D'un soleil à l'autre. 18 h 35 Pour les jeunes. 19 h 40 R.F.O. hebdo. Série : Benny Hill.

20 h 35 Série : Histoires de l'histoire. Le palais ducal de Mantoue, réal. F. Corona. Un palais dont l'histoire s'identifie à celle d'une grande famille italienne, les Gonzague: 34.000 m' dont l'espace,

le faste, l'exubérance, font rêver. 21 h 30 Aspects du court métrage français. Les arcanes du jeu », de C. Picault.

21 h 55 Mister Magoo. 22 h 5 Journal. 22 h 30 Cinéma de minuit : (Cycle Charles Vanei) La belle équipe, de

0 h 15 Prélude à la nuit. Ave Maria - de Dabrowski, (chorale Inter-Universitaire de Varsovie).

● L'ombre del hombre de Cordoba, Gongora. - Au cours de l'automne 1979, France-Culture organisait à Cordove un colloque international « Science et conscience », où des physiciens, neuro et psychophysiologistes, psychosociologues, analystes et philosophes ont débattu d'une possible unité psychophysique de l'univers. Parallèlement à cette démarche scientifique et philosophique, l'Atelier de création radiophonique flânait dans la ville de Cordoue (Cordoba) avec l'ombre de Gongora, ce Mallarmé espagnol dont la poésie nourrit le baroque latinoaméricain contemporain.

\* Cordoba, Gongora, lundi 22 août, France-Culture, de 17 h à 7 h 15, Horizon, magazine religieux. 7 h 40, Des jardins dans l'antre hémisphère : la Nouvelle-Zélande et l'Aus-

8 h. Foi et tradition. 8 h 30, Protestantisme.

9 h 10, Ecoute Israël. 9 h 40. Divers aspects de la pensée contemporaine: L'Union rationaliste.

10 h, Messe, à Saint-Pair-sur-Mer (Man-

che). 11 b 2. Musique : à la découverte d'André Caplet (et à 19 h 10).

12 h, Les génies du lieu : le musée Zad-kine, à Paris.

12 h 40, Le temps d'aimer, le temps de monrie : philosophie de la chanson réa-liste, avec C. Jamber.

13 h, Thérapies thérapies : La « rigolo-14 h 36, Hong-kong.
16 h 30, Voyage en architecture : le groupe romain d'architecture et d'urba-

17 h 30, Le destin de Rossel, de R. Stéphane, avec P. Fresnay, R. Alexandre, J. Dacquine, M. Bouquet, R. Pelle-

grin... 19 h 10, Concert (en direct du théâtre h 10, Concert (en direct du theatre Dejazet): Hommage à Caplet, avec L. Garaude, A. Planes, piano; P. Strauch, violoncelle: C. Claude, soprano; B. Durand, flüte; C. Ville-vieille, bauthois; L. Aubert, clarinette et A. Ouzounoff, basson.

6 h 2, Concert promenade : œuvres de Waldteufel, Damare, Petrini, Seiter, 8 h 5. D'une oreille l'autre : œuvres de

C.P.E. Bach, Fauré, Raff, Zelenka. 11 h, Concert (en direct du Mozarteum de Salzbourg) : œuvres de Mozart par Porchestre du Mozarteum dir G Wim-13 h 5. Magazine international. 14 b., 4 D'une oreille l'autre : œuvres de

Brahms, Busoni, Bach, Monteverdi Debussy.

17 h, Comment l'entendez-vous ? : Réminiscences de l'Opéra : Œuvres de Cho-pin, Bellini, Paganini, Bottesini...

19 h. Jazz vivant : le George Gruntz
- Concert Big Band - et - Travelling 20 h. Les chants de la terre. h 30, Concert (donné au Carnegie Hall de New York le 10 mars 1960) : Hall de New York ie to mars 1900) Le Paon », de Kodaly, « Le Mandarin
merveilleux » de Bartok, Symphonie n
2, de Brahms par l'Orchestre philarmonique de New York, dir. F. Reiner.

22 h 30, Les figurines du livre.

0 h 5, Jazz d'emprunt : « Rencontres africaines , œuvres de O. Colman, A. Shepp, T. Joans.

 Vipères, boas et autres serpents à sornettes. - Comment se déplace un serpent ? Comment voit-il ? Comment mord-il ? Comment fait-il l'amour ? Tout sur ces petites ou grosses bêtes dont le venin peut être utile ou mortel. Une émision de Laure Adler et Medhi El Hadi que France-Culture rediffuse et qui se termine sur un concert de serpents à sonnettes enregistré... dans un studio.

\* Langues de vipères et autres serpents, mercredi 24 août, France-Culture, de 17 h 2 à 18 h 30.

IX

LE MONDE DIMANCHE - 21 août 1983

23 h 20 Lettre aimée.

es in the

解 f at 2 memorins

And the second

- 19 June

# AUDIOVIJUEL

# Les jeux vidéo en douze leçons

Tout au long de l'été, le Monde Dimanche offre aux passionnés comme aux néophytes douze leçons de jeu vidéo.

# IX. — Stratégies

Une stratégie, nous dit le dictionnaire, est un ensemble d'actions coordonnées, de manœuvres en vue d'une victoire. Prise au seus large, cette définition pouvant s'applique à n'importe quel jeu vidéo si élé-mentaire soit-il. Mais dès lors que l'on raisonne par opposition à d'autres termes comme réflexes, habileté, la portée de la distinction apparaît clairement : il sera ici question de toutes les cassettes faisant prévaloir la mise au point d'un plan de jeu, d'une tactique destinée à vaincre l'intelligence programmée des machines.

Deux types de cassettes vidéo correspondent plus particulièrement à ce champ d'investigation. Ce sont d'une part celles qui pré-sentent des jeux traditionnels, type échecs ou Othello, d'autre part celles où le joueur doit résoudre non sculement par l'habileté, mais par l'intelligence tactique et l'imagination, les problèmes que lui posent la machine sur des jeux originaux concus par celle-ci.

Dans la première catégorie, les ieux traditionnels, les trois premières consoles lancées monopolisent le marché pour l'instant avec toutefois un léger avantage pour Atari quant à la variété des cassettes disponibles. En debors des traditionnels jeux d'échecs, de dame ou de backgammon, les noms donnés ici et là pour les besoins du marketing ne doivent pas vous tromper : Samural (Philips) et Reversi (Mattel) offrent le même jeu de Reveroi-Othello tandis que Codebreaker (Atari) et Logic (Phi-

lips) sont en fait des mastermind. Ces cassettes, tenues de respecter les conventions usuelles des jeux, pèchent dès lors souvent sur le plan visuel d'un manque de fantaisie aggravé par un graphisme incertain. Des expositions se distinguent néanmoins soit par l'originalité des images, soit par la qualité de l'ordinateur qui tient lieu d'adversaire. Chez Mattel signalons Poker et Blackjack où le donneur, un petit moustachu qui par ses mimiques, personnalise le jeu, n'hésitera pas à bluffer lorsqu'il est «adversaire». Offrant trois versions de poker, le jeu a en outre le mérite de représenter les cartes avec réalisme à la différence de la cassette - Casino : d'Atari où une symbolique informatique remplace les cœurs, carreaux trèfles et piques habituels. Chez Atari le - tic tac toc > offre un morpion en trois dimensions. Parmi les autres exclusivités de la marque, un jeu de « brain ganes » rappelant le principe du Simon électronique, un jeu de pendu pour les petits et un jeu de mémorisation baptisé « concentration . Chez Philips, un effort particulier a été fait pour le jeu d'échecs avec la sortie d'une nouvelle cassette disposant d'une mémoire additionnelle permettant d'améliorer très sensiblement les capacités du programme : sans doute le meilleur adversaire disponible pour l'instant. Coleco annon toutefois à son tour pour avant la fin de l'année un choss challenge » qui devrait à son tour réserver de bonnes surprises.

L'instrument informatique permettant d'aller plus loin que ces ieux traditionnels, les fabricants ont fait un effort pour inventer de nouveaux jeux de réflexion. Les premiers d'entre eux se posaient uni-quement sur le déplacement simultané d'une ligne continue par chacun des joueurs, le but final étant d'occuper un maximum d'es-pace pour enfermer l'adversaire. Tel était le passage de Snoto (Mattel) et Surround (Atari). Par la suite de nouveaux ieux bien plus sophistiqués ont entrepris le principe des jeux de rôle. Trois thèmes ont jusqu'à présent en les faveurs des créateurs: le désamorçage d'une bombe atomique qui menace de dé-truire la planète, le scénario économique et politique de développe ment et de conquête, enfin le jeu de rôle proprement dit à la recherche d'un trésor quelconque.

Pour ce qui concerne le scénario atomique, Réactor de Mico Meccano (disponible d'ici à la fin de l'année par Atari, Mattel et Phi-lips), il impose aux joueurs de faire sauter les îles de contrôle avec des narticules nucléaires afin de forcer

le réacteur à se rétracter. Mais c'est Mattel qui va le plus loin dans le suspense facon « cinquième cavalier - avec - bomb squad - où, grâce à un synthétiseur de voix, le oueur reste en contact avec les instructions de sa base tandis que le fou, qui a déposé la bombe, le nargue de temps en temps. En utilisant différents outils, en procédant à di-verses réparations, il s'agit dans un minimum de temps de désamorcer la bombe. En cas d'erreur ou d'échec, la ville apparaît sur l'écran puis se désintègre. Il faudra toute-fois attendre des progrès dans la fiabilité de l' « intellivoice », le module adaptable qui permet d'utiliser une voix synthétisée pour se livrer à cet exercice délicat.

Seconde catégorie : les jeux de pouvoir avec deux cassettes plus oarticulièrement en vue. *Utopia*, de Mattel, permet à un ou deux oueurs de mesurer leur talent de chef d'Etat sur une petite île dont ils commandent le développement. A eux de choisir de répartir leurs ressources de départ entre les investissements structurels (usines, ports, agriculture), les services collectifs (écoles, hôpitaux, et les dépenses militaires). Si leur choix s'avère efficace, ils pourront maîtriser leur croissance démographique en assurant le logement et l'alimentation de leur population. Dans le cas contraire, ils pourront tenter de résoudre ces problèmes par une aventure militaire contre l'île voisine. Bref, même si ce jeu peut paou si l'on peut contester certains arbitrages implicites faits par l'ordinateur, il utilise parfaitement lespossibilités de l'appareil notamment sur le plan visuel avec le dé-placement des bancs de poissons le long des côtes et les changements de conditions climatiques qui déterminent les récoltes. Il permet, en outre, la mise en place d'une réelle

Egalement ambitieux, la Conquête du monde, de Philips, a pour but de simuler la confrontation internationale actuelle sur un plan géopolitique. L'innovation de la formule consiste à combiner la cassette vidéo et un ieu de société pour élargir le champ des possibilités de la partie carte, marqueurs et pions sont ainsi associés à la machine dans une présentation sédui-

sante et originale. Dernière catégorie : les jeux de rôles. Le succès des héroïc fantasy type Donjons et dragons a convaince les fabricants de l'intérêt de proposer des aventures de ce type. Malheureusement, la plupart des cassettes s'avèrent bien décevantes : la Maison hantée et Adventure (Atari), Night stalker (Mattel) sont bien statiques. Un niveau au-dessus on trouve Wizzard of war et Venture (C.B.S) ou Swordquest (Atari) qui offrent déjà plus de possibilités. Mais les deux jeux qui s'imposent en la matière sont indiscutablement les Aventuriers de l'arche perdue (Atari) dont nous parlerons plus longuement prochainement et Advanced dungeons et dragons, de Mattel. Cette dernière

nalité, elle précipite le joueur dans des labyrinthes obscurs et mystérieux peuplés de monstres glapis-sams, hurlants, grogrants et ram-pants. Face à cette ménagerie, l'aventurier dispose de flèches qu'il hi fant compter et d'une arme souvent moins glorieuse mais bien né-cessaire ; la fuite. Le but de la mission reste cependant la grande montagne où sont cachés les divers éléments de la couronne sacrée. Dans le même esprit. Miro Meccano annonce la sortie de Futamkham, où il s'agira cette fois de chercher le trésor de Toutankhamon. Ce dernier aura de quoi se retourner dans sa tombe puisqu'on y va jusqu'à ntiliser des lasers pour mieux le dépouiller. Autres sorties prévues pour la fin de l'année chez Miro : le Seigneur des anneaux, d'après le livre de Tolkien, qui de-vrait concurrencer la quête des anneaux de Philips (ces deux dernières cassettes devraient être Atari Mattel et Philips). Soirées délicieusement angoissantes garan-

JEAN-FRANCOIS LACAN. BERNARD SPITZ

Echets (Philips), poker blace (Mattel), Utopia (Mattel), Adv. Dungeous and dragons (Mattel).

Prochain article :



#### Madrigaux du Livre VI de Gesualdo

Loin de toute référence à la tradition, cette approche (fragmentaire) du Livre VI de Carlo Gesualdo, est un acte de recréation radicale, une manière de chirurgie qui, par-delà les époques et les styles, traque l'hypermodernité d'une écriture qui fascina, entre autres, Stravinski à l'époque du

Pour le groupe virtuose de Cologne, en effet, la matière dramatique de la musique ne doit pas être ici considérée comme une fin en soi. Que Gesualdo ait cédé au pathétique est une vérité d'évidence qu'il convient de ne pas escamoter, bien sur, mais sans complaisance pour les affetti du soupir au sanglot — privilégiés la plupart du temps par le style d'exécution à l'italienne. Bien plus importante est la charge harmonique du chant, dont seule une lecture au scalpel, si j'ose dire, peut rendre totalement compte, jusqu'à imposer ce froid délire. que les accès de passion (et de douleur) éperdue.

Cette version furieusement expérimentale rebutera peut-être certains dans la mesure où l'auditeur ne dispose pas des points de repère habituels - au niveau de l'emotion notamment - pour la situer dans la discographie du prince des madrigalistes. Mais en même temps, la remise en ques-

10%

15/09/83

Paris 16 - 553.20.60

tion réussie par le Collegium de Cologne éclaire d'une lumière radicalement nouvelle un bouquet de chefs-d'œuvre qui s'inscrivent comme un point de non-retour dans la production d'un musicier déchiré par des composantes contradictoires : « D'une part, les forces vitales, de l'autre, une aspiration quasi pathologique vers la

De cette tension spécifique, les chantres allemands tirent le maximum, internoceant les mots sans épurant larmes et souffrance dans une perspective qui sacralise le profane et finit par faire songer aux affolements visionnaires du

du modèle.

A quand, par les mêmes, une nante ?

(Un disque CBS, référence CBS D 37758.)

les pianos de la rentrée

au prix de l'été

---- crédit "

6 mois avec

50% comptant

DANIEL MAGNE

17, Av. R. Poincarré ESPACE PIANOS

apres acceptation du dossier credit CREG au CETELEM

gratvit

Aussi bien, en tant que pionnier d'une musique inouie au sens premier du terme, Gesualdo est à la fois plongé dans son siècle (avec ce que cela implique de ten-tation maniérisante dans les stravaganze d'une écriture incroyablement torturée) et hors du temps. Dualité qu'exprime fort bien la nouvelle interprétation qui en impose une image suprême-ment dérangeante et nous inter-pelle avec des sonorités affûtées comme rasoir, au gré d'une conception solistisante se référant, bien entendu, aux principes de la musicologie la plus actuelle

suite à cette entreprise passion-

ROGER TELLART.

livraison / / \

114

"Hereign"

T gratvite

lle de France

et 1° accord

gratuit

#### Le «Service sacré» d'Ernest Bloch

Suisse naturalisé américain, Ernest Bloch (1880-1959) n'a pas, au disque et au concert, la place qu'il mérite, et il serait temps, par exemple, de se pencher sérieusement sur ses cinq quatuors à cordes, qui forment en ce genre un des ensembles les plus importants du vingtième siècle. Dans sa quête d'une musique hébraïque, qu'il poursuivit toute sa vie, Bloch ne fit pas appel à des éléments superficiels ou folkloriques, mais tenta de retrouver l'esprit profond du peuple juif. En témoigne son grandiose Service sacré (1930-1933), qui nous revient auipurd'hui dans un enregistrement réalisé en 1949 sous la direction les Chœurs et l'Orchestre philharmonique de Londres, ainsi que Marko Rothmüller (barytonbasse), Dorothy Bond (soprano) et Dons Cowan (contratto), L'œuvre. sur des textes tirés notamment des Psaumes, du Deutéronome, des Proverbes et du Livre d'Isaïe, est ici chentée en anglais, et la prisa de son — j'exagère à peine - semble dater d'hier. Une occasion à ne pas manquer pour les discophiles souhaitant sortir des sentiers battus. (Decca.

MARC VIGNAL.

📻 Caméra 7 😑

TÉLÉ-SON

CINÉ PHOTO VIDÉO

loc. de K7 VHS, POETA

est ouvert en août

7, rue Lafayette

75009 PARIS

≡ Tél. : <sup>280-28-12</sup> ≡



#### Solai, Diango, Cocteau... « Le jazz en France »

Un éditeur ouvre ses archives et fait affleurer au temps présent des musiques qu'on croyait perdues. Valeureuse action. Pour s'enfoncer dans le passé, il suffit de prendre la série à rebrousse poil et de parcourir d'abord les trois derniers volumes, qui restituent très bien ce qu'était le jazz en France il n'y a pas si long-temps : Phil Woods avec Humair et Texier mettant en route la machine à rythma (1), Solal dans sa gloire (2), Hampton superstar (3).

Les documents-surprises se trouvent un peu plus loin : Grappelli et Django accompagnant Sablon, Tranchant, Jacotte Perrier, pour des bluettes contemporaines des chansons du jeune Tre-net (4); Michel Warlop, un peu crispé, mais laissant Chiboust et Combelle se hisser à hauteur des grands artistes noirs qui habitent alors Paris (5); Willie Lewis associena d'ici et musiciens d'outre-

Atlantique : Alex Renard et élastique vit dans les solos d'Ed-Herman Chittison, Louis Vola et Big Boy Goudie (6).

Le cosmopolitisme est l'honneur du Paris créatif d'avant-guerre. Les peintres du surréelisme sont pour la plupart d'origine étrangère, et les joueurs de jazz viennent d'un monde nouveau. A l'époque du Bœuf sur le toit de Moyses, Cocteau est sensible à la belle catastrophe. En témoionent ici (7) ses déclamations de deux poèmes d'opéra, où la voix acide du récitant se joint à celle de l'orchestre Dan Parrish, ou alterne avec elle :

On peut voier à tout âge Le cirque est un cerf-volant Sur ses tolles sur ses

-[cordages Volent les voleurs d'enfants.

Dans les années 20, certains « faisaient le Bourf », comme d'autres faisaient les magasins ou les Champs-Elysées, caux-ci pour baquenauder, ceux-là pour musiquer. Si notre hypothèse tient, la élargi, a fait fortune. Un rythme

die South et des compagnons de Sam Wooding - dans les ensembles, empesés, il attend encore son heure. Si nous allons au-delà, vers les groupes trop lourdement lestés par la pratique des marches et l'exercice des « croches égales » du ragtime, il nous faut beaucoup d'imagination rétrospective pour percevoir chez eux, dans le Scrap iron de 1919 par exemple (8), qualque promesse de musique du feu de Dieu : le jazz reste dans se gangue, le mot précède la chose, dont la souplesse inaugurale appartint sans doute au domaine vocal. \* Collection « Le jazz en France », Pathé-Marconi PM 231. (1) Phil Woods: 1727 321; (2) Solal 1727 311; (3) Hampton 1727 301; (4) Django 1727 291; (5) Warlop 1727 281; (6) Willie Lewis 1727 271; (7) Black Bands 1727 261; (8) Premiers Jazz

.... LUCIEN MALSON.

bands 1727 251.

# Aux quatre coins de France

Vacances et loisirs

#### COTE D'AZUR-MENTON Hôtel CÉLINE-ROSE

57, avenue de Sospel, 06500 Menton. Tél. (93) 35-74-69 - 28-28-38. Chbres tt cft, calmes et ensoleill., cuis. famil., ascens., jardin. Pension compl. et-6-automne 83: 150 à 175 F T.T.C.

COTE DE BEAUTÉ -PENSION A 50 m de la plage Chez JACKÝ

29, rue Henri-Collignon 17110 St-GEORGES-DE-DIDONNE Tél. : (46) 05-07-59 de juin à sept. 05-29-45 de oct. à mai J. SCHWARTZ Propriétaire.

#### LE LOIRET

Vous propose tous sâ, en hôtel, gite rural, camp., routotte, cent. équestre, tout. fier., classe, golf, piche, stages aris. Pays des châteauxi, le Val-de-Loire. Ordensie, est une région touristique ples riche encure. Broch. « Vacences an Leight ». Env. grat. sur simple demande à : TOLIPISME ACCUEL LOIRET, 3, no de la Bretonnerie, 45000 Orléana. Tél. : (38) 62.04.88.

Vins et alcools

Vins blance de Bourgogne-Sud POUILLY FUISSÉ Seint-Véran, Måcon - Tarif sur demande à

Ets G. Burrier, 71148 Fuissé MERCUREY rente directe propriété 12 bout 1980 A.O.C., 348 F.T.T.C. franco dom. Tarif sur demande. Tel. (85) 47-13-94 Logs MODRIN, viticator - 73568 MERCUREY

CHARTERS

U.S.A. 3100 F A/R

**CANADA** MONTRÉAL/QUÉBEC

2 990 F A/R

# Herbert Sch et la troisi révolution industr

peuvent renforces la de met alle

Application of the first state of the

makes at Sucherality of Space of

The Part Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of the Country of t

Con Position and representation of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

Property of the second of the fact of the second

Company of American

Potento Herry Maryana ies megaliges ... A Turistie A St.

Berney Larry Co. · An define the words Apperaries Same in hall Maryle will be por track are. Spotter to mary for At in langua route: Acr tribes mediter CORCERTARION ROLL

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servic the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Labertagie meis burdis ber b. Service Control of the Control

District Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of t Partie de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya Selly Harrists Balletiners and an arrangement of Edit citien and the fine Same as the same the first contract of the first of STATE TARREST STATE Bergerichen ein eine Bur Gur Gur in werden ein immelie Gur geben der Bergerichen ein immelie der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur geben der Gur ALL ALL PARTY OF THE PARTY OF The first state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of Elongue to work working on a fixed to the first of the contraction of County of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se Medical Comments of Chical Control of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the St About the same of the same of

Secretaria de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya Golden Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Cont Property of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second September of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the Mile is remote a Gently with tech Section 18. of the age Marie Mercer de Lineau de Marie Experience of the Education and the second

The property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the c West of Marketine and the second ・ 「花 養殖をしまり」 ・ これまでは A MALE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF TH The transfer of the same of \* \$8 866 Beech Frankling of the second The same of the statement countries ENONDEDIMENCHE - S. BOTT 1884

X

21 août 1983 - LE MONDE DIMANCHE

U.S.A. 3100 F

CHARTERS

990 F

JULIANAA

X. - Téléjeur

fort, que le protectionnisme prend la relève lorsque la libre circulation s'avère inefficace; enfin, qu'aux États-Unis comme ailleurs le gouvernement central est le principal régulateur. Schiller refuse le faux dilemme : pour ou contre la technologie? Dans une Amérique curieusement silencieuse, il contribue à rendre le débat public. Il souligne les « effets pervers » des technologies nouvelles sur la croissance et l'emploi à l'intérieur des États-Unis, sur

monde?

A troisième révolution industrielle

modifie-t-elle sensiblement, aux

États-Unis, les structures écono-

miques et culturelles? Suscite-

t-elle, par exemple, la renaissance

des petites entreprises indivi-

duelles? Transforme-t-elle le rôle

de l'État, réputé non intervention-niste de l'autre côté de l'Atlantique?

Encourage-t-elle la participation des

individus et des communautés? Est-elle

l'occasion d'un rapport nouveau au tiers-

à San-Diego, auteur d'une demi-

douzaine d'ouvrages sur la communica-

tion (1), Herbert I. Schiller souligne,

au-delà des variations, les constantes du

développement économique intérieur et

de la logique expansionniste des États-

Unis. Au passage, il souligne que le

libre-échangisme est la raison du plus

la dépendance des pays pauvres, sur

LE MONDE DIMANCHE - 21 août 1983

Professeur à l'université de Californie

l'étroite marge de manœuvre des pays industrialisés. Bref, il pose une question essentielle: comment les mutations technologiques pourraient-elles accroître et non réduire - la démocratie, l'indépendance nationale, l'égalité entre riches

Les nouvelles technologies

estime Herbert I. Schiller.

risquent d'accroître

Mais leurs « effets pervers »

les inégalités entre citoyens

à l'intérieur des États-Unis.

Herbert Schiller

révolution industrielle

peuvent renforcer la domination américaine,

et la troisième

et pauvres, individus et nations? « Au début des années 70, on a vu apparaître, dans la Silicon Valley, une multitude de petites entreprises individuelles, en marge des monopoles. Le développement des technologies nouvelles modifie-t-il la tendance à la concentration, caractéristique des capitalismes modernes?

- Le schéma est, en fait, comparable dans le secteur de l'information et dans celui des industries traditionnelles de l'acier, du pétrole ou de l'automobile. Au départ, une multitude de petites unités dynamiques et concurrentielles ; à l'arrivée, quelques géants se partagent le marché. En informatique, on assiste, dans les années 70, à une certaine prolifération de petites affaires créées par deux ou trois ingénieurs qui quittent le laboratoire géant auquel ils appartiennent pour s'installer à leur compte. Ils exploitent leurs découvertes, ils se fabriquent un créneau.

» Ce phénomène existe encore aujourd'hui, mais on assiste, parallèlement, au processus historique de concentration. Étant donnés le coût de la

recherche et l'apreté de la concurrence, les petites entreprises ne peuvent pas résister. Elles sont rachetées, absorbées, les unes après les autres. Le marché est dominé par quatre ou cinq super-grands, comme I.B.M.

» Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la coexistence de deux types d'entreprises : les très grandes, qui figuraient déjà, il y les tres grandes, qui figuralent deja, il y a vingt-cinq ans, dans les « 500 » plus puissantes de *Fortune*, et dont les acti-vités se sont progressivement réorientées vers les technologies nouvelles (General Electric, I.T.T., A.T. & T., Western Electric, Et une douzaine d'autres qui n'existaient pas il y a vingt ans, qui sont nées avec la troisième révolution industrielle, et qui sont aujourd'hui les toutes premières: Digital Equipment Corporation, Untel, Apple.

#### Interventionnisme à l'américaine

- On a tendance à croire que l'explosion des industries nouvelles aux États-Unis s'est faite sans intervention de l'État. Quel est, à vos yeux, le rôle de l'État américain dans les secteurs de pointe ?

- Le rôle de l'État est primordial. son importance est souvent mal perçue. Pour des raisons idéologiques, mais aussi parce que la facon dont l'économie américaine fonctionne peut donner l'impression que l'État joue un rôle négligeable.

Il n'en est rien. - Le premier soutien de l'État concerne la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine militaire et spatial. Depuis plus de quarante ans, le gouvernement investit des sommes considérables, par exemple dans la conception et la production d'ordinateurs. Les entreprises privées - comme I.B.M., R.C.A. ou A.T. & T. - tirent un profit direct et indirect des avancées technologiques financées par l'État. Les milliards de dollars publics ont permis d'établir des schémas qui sont à l'origine de tous les prototypes. Par ailleurs, de nombreuses applications militaires sont immédiatement réutilisées dans la production

· Le second mode d'intervention de l'Etat consiste à réserver aux entreprises américaines l'énorme marché gouvernemental. En principe, la concurrence est la règle. C'est, du moins, ce qu'on affirme dans les conférences sur le commerce international. En fait, il est prati-

quement impossible à un concurrent étranger de pénétrer dans le secteur de l'informatique lourde.

» Inaugurée au cours de l'administration Carter, la « déréglementation » est la troisième méthode d'intervention de l'État. Cette politique s'applique d'abord aux transports aériens, puis routiers, enfin à plusieurs secteurs de la communication. Elle n'implique pas le retrait de l'État : ce dernier fixe les nouvelles règles du jeu, qui, au nom d'une prétendue concurrence, permettent aux industries de s'adapter aux mutations technologiques, de se restructurer et d'établir un nouveau rapport de forces.

. La déréglementation « libère » les des règles (telles que les lois antitrusts, ou, au contraire, les monopoles d'État). C'est l'occasion donnée à de nouveaux géants de pénétrer dans des domaines qui leur étaient jusqu'alors interdits. Ainsi le « démantèlement » du monopole des télécommunications accordé à A.T. & T. permet à cette société d'entrer dans des secteurs nouveaux de la communication (et, aussi, à d'autres de pénétrer celui de la télécommunication), à l'intérieur des États-Unis et dans le monde.

- Dans ce cas, l'État américain n'a-t-il pas, par rapport à l'État euro-péen, un rôle « négatif » dans le sens où on parle d'impôt négatif ?

- Peut-être. Mais la différence tient aux conditions historiques et aux structures économiques. Aux États-Unis, l'industrie de la communication, dans sa phase actuelle, n'a pas besoin, comme en France, d'une stimulation économique directe. L'industrie américaine a pris une telle avance sur le monde grâce à des circonstances exceptionnelles favorables depuis un demi-siècle : à l'abri de la destruction, elle a été enrichie par la guerre, puis par l'expansion de ses marchés en Europe et dans le tiers-monde. Par ailleurs, ne l'oubliez pas, en plus de cette aide politique, il y a eu, il y a encore, l'aide à la recherche militaire et spatiale

#### Un comportement suicidaire

- Dans le droit fil de ce libéralisme bien entendu, Foster Dulles ne déclarait-il pas, dès 1945 : «Si on devait me laisser établir un seul principe de politique étrangère, je choisirais la libre circulation de l'informa-

- Certainement! En apparence, comme la concurrence. C'est un principe séduisant pour ceux qui tiennent le haut du pavé. C'est un concept rationnel. Un slogan parfait, mais, pour les pays qui n'ont pas atteint le degré de développement industriel et culturel des États-Unis, accepter le principe de la libre circulation de l'information, c'est pratiquement se faire hara-kiri. C'est un comportement suicidaire.

 En Europe, et plus particulière-ment en France, on assiste aujourd'hui à un vaste débat sur l'impact social des nouvelles technologies. Où en est-on aux États-Unis ?

- Le peu d'attention que l'on porte à problèmes aux États-Unis est révélateur. Bien sûr, on publie des livres, on établit des rapports gouvernementaux, on organise des colloques - le plus souvent avec la participation exclusive des milieux d'affaires et des spécialistes. mais il n'y a pas, comme en France, de débat à l'échelle nationale. Je ne me permettrai pas de porter un jugement sur l'efficacité de l'approche française. Je me contente de constater qu'il ne se passe pas une semaine sans que soit annoncée et discutée - au niveau local ou national - une initiative nouvelle; qu'elle soit ou non gouvernementale.

· Aux États-Unis, le questionnement ne vient pas de la gauche - faible. comme vous le savez - ni des mouvements de consommateurs, qui auraient dû tout naturellement s'y intéresser, mais - ironiquement - de la profession elle-même! Ainsi les plus violentes attaques contre A.T. & T. viennent-elles, depuis vingt ans, des sociétés concurrentes, qui voudraient ouvrir une brèche (qu'A.T. & T. a su immédiatement utiliser pour partir à la conquête des marchés mondiaux) dans le monopole de la communication. Dans les auditions publiques, c'est des autres géants que viennent les accusations.

PIERRE DOMMERGUES.

(Lire la suite vace XII.)

(1) Herbert Schiller, Mass Commu (1) Heroert Schnuer, Mess Communica-tions and American Empire, Augustus M. Kel-ley, New-York, 1969; Superstate, Readings in the Military Industrial Complex, University of Illinois Press, 1970: The Mind Managers, Bed-con Press, Boston, 1973; Communication and Cultural Domination, International Arts and Sciences Press, New-York, 1976; National Sciences Press, New-York, 1976; National Sovereignty and international Communica-tions, Ablex Pub., Norwood, New-Jersey; Who knows: Information in the Age of the For-tune 500, Ablex Pub., Norwood, New-Jersey, 1001



BRUNO BARBEY/MAGNUM

# ENTRETIEN



# CHRONIQUES

#### NUMISMATIQUE

# Monnaies en plaques

9 ORSQU'EN 1923 la crise monétaire atteint son paroxysme en Allemagne, l'inflation est telle que la recette journalière des commerçants peut se monter à plusieurs milliards de marks et qu'il n'est pas rare de voir des particuliers ramener à leur banque des sacs ou même, paraît-il, des brouettes de billets!

Un spectacle au moins aussi insolite attendait le visiteur qui se rendait en Suède à la fin du dix-septième siècle : à cette époque on pouvait voir aux alentours de la Banque des États de Suède un étrange manège de portefaix ployant sous le poids de lourdes plaques de cuivre et des traîneaux véhiculant de grandes quantités des mêmes objets pesants et métalliques. Il ne s'agissait pas de lingots mais, bel et bien, de véritables monnaies parmi lesquelles la plus grosse monnaie du monde : leur histoire vaut d'être contée.

Jusqu'en 1624, la Suède n'avait pas connu de monnaie de cuivre : malgré l'exploitation des mines de Falun, qui fournissaient en cuivre toute l'Europe, seul l'argent était monnayé. A partir de 1624, on commença à frapper une très grande quantité de pièces de cuivre. Malheureusement, cette initiative coincida presque avec une chute des cours du métal, les pièces furent mal acceptées et il fallut instaurer rapidement un système de bimétallisme avec un étalon monétaire pour l'argent et un autre pour le cuivre : la valeur des pièces de monnaie, exprimée en monnaie de compte, s'énonçait donc soit en daler (1) KM (koppermynt) pour l'étalon cuivre, soit en daler SM (silvermynt) pour l'étalon argent. La grosse pièce d'argent suédoise, le riksdaler (semblable au thaler aliemand ou à l'écu français), valait environ 3 dalers SM ou 9 dalers KM, ce qui donnait un rapport de 1 à 3 entre les étalons monétaires cuivre et argent. Vers le milieu du règne de la reine Christine (1633-1654), la situation ne s'était guère améliorée et il fut décidé en 1643 de créer de grandes espèces monétaires en cuivre portant l'indication de leur valeur en daler SM, de fabrication aisée et économique : les « platmynt » (plaques-monnaies) étaient nées.

Les premières furent les plus monstrueuses, mesurant 62 cm sur 32 et pesant presque 20 kg; elles avaient cours pour 10 dalers SM. Huit exemplaires seulement nous sont parvenus de ce qui peut être considéré comme la plus

grosse monnaie du monde. Presque aussi rares et aussi encombrantes, les platmynt de 8 dalers SM furent émises de 1649 à 1682. Il semble qu'il n'en subsiste plus que quatre-vingt-quatre exemplaires : l'un d'entre eux, daté 1659, se trouvait dans la collection Emil Buttenhoff et fut vendu en vente publique à Amsterdam en 1921. Un autre exemplaire fut présenté en décembre 1980 à la vente aux enchères de l'Association numismatique américaine à New-York, où il atteignit un prix extraordinaire proche de 190 000 F.

En dehors de ces monstres monétaires. la série de platmynt comprenait des valeurs de 5, 4, 3, 2, 1 et 1/2 dalers SM ce dernier et plus petit specimen pesant tout de même près de 400 g. pour 9 cm²

Les platmynt étaient de simples plaques de cuivre battues, découpées et estampillées au centre et aux quatre coins. Elles étaient d'épaisseur variable, de forme carrée ou rectangulaire et avaient parfois un ou plusieurs coins cisaillés pour un ajustage du poids. Si leur fabrication était économique, leur transport ne l'était guère et on considère qu'un voyage de 500 km coutait à peu près 7 % de leur valeur! On en fabriqua néanmoins pendant plus de cent ans (de 1644 à 1776) au cours d'un grand nombre d'émissions dont les caractéristiques notamment pondérales varièrent suivant le cours du cuivre. Une émission particulièrement curieuse fut celle de la période 1714-1716 pendant laquelle on utilisa, en l'absence du roi Charles XII qui guerroyait au-dehors, non pas du cuivre mais le bronze de canons pris à l'ennemi et conservés dans les arsenaux.

On peut se demander si l'idée de base qui préside à l'invention des platmynt ne fut pas, en dehors du problème immédiat du petit numéraire préexistant, l'espoir de réguler les cours internationaux du cuivre, en créant un stock tampon de ce métal. En effet, l'exportation de ces curieuses plaques-monnaies était interdite aux particuliers tandis que l'État fit à plusieurs reprises vendre à l'étranger des monceaux de platmynt qu'il avait engrangées, notamment lors du paiement des impôts.

Toutefois l'incommodité de ces « monnaies » et l'illogisme d'un processus qui revenait pour l'État à revendre au prix du métal des objets qu'il avait pris la peine de faire fabriquer finirent par faire abandonner la fabrication des platmynt.

Mais leur histoire ne finit pas tout à fait là car, entre-temps, ces belles plaques avaient dû impressionner les tsars (voisins et clients de la Suède), si bien que les Russes firent à leur tour des plaques-monnaies dans les circonstances

Au début du règne de Pierre le Grand, la Russie manquait de presque tous les métaux et notamment du cuivre qu'elle achetait à la Suède : de plus, la situation monétaire du pays était si catastrophique qu'on était obligé d'employer des monnaies d'argent étrangères que l'on contremarquait avant de les remettre en circulation. Le tsar porta beaucoup

d'intérêt à ces probièmes et fit un gros effort pour former des techniciens des mines, de la métallurgie et du monnayage. Il rendit lui-même visite à plusieurs hôtels des monnaies étrangers dont celui de Paris et cet événement revit encore dans une belle médaille commémorative qui nous montre la rencontre célèbre durant laquelle Pierre le Grand saisit dans ses bras, à la stupeur générale, le tout jeune roi de France. Vers la fin du règne, les efforts du tsar furent presque trop couronnés de succès et on se trouva dans une situation où les monnaies de cuivre étaient trop abondantes. On pensa alors à imiter le système suédois et à créer de très grosses monnaies-plaques en cuivre de valeur équivalant aux monnaies usuellement frappées en argent. En fait, cette initiative se concrétisa seulement au début du règne de Catherine I≈ (1725-1727), qui, par les ukazes des 14 juin 1725 et 4 février 1726, ordonna la fabrication de plaques de 1 rouble, de 50, 25 et 10 kopecks. Les trois plus grosses valeurs (rouble, poltina ou 50 kopecks) sont très rares. Ces plaques furent frappées en très petite quantité à Ekaterinbourg durant les seules années 1725, 1726 et 1727. Les Russes, plus réalistes, arrêtèrent alors la sabrication des plaques qui devaient encore être le lot des Suédois durant un demi-siècle.

(1) Le daler était l'unité suédoise de mon-

# **Tentation**

(Suite de la page XIV.)

Le film était fini. L'écran s'éteignit. Pendant que Verdereau se levait pour aller rallumer la lumière. Framboise, très vite, tentait de se composer un visage.

- Qu'est-ce que je vais dire ? songeait-elle, paniquée. Mais je n'ai rien à lui dire... Rien... -

Elle pensa à ce qu'on dit pour s'en sortir, dans ce genre de débâcle. C'est intéressant... Je ne peux pas lui dire ça... Pas

Elle revoyait ses anciens films,

dans sa tête. Elle avait envie de pleu-La lumière se fit. Max Verdereau,

deux rangs devant elle, debout, lui faisait face. Il la regardait. Ses veux étaient vides, comme ceux d'un animal. · Mon Dieu, pensait Framboise.

Mon Dieu, mais je ne peux lui faire ca... Pas moi... Il ne faut pas que ce soit moi... .

Elle avait le cœur dans un étau. « Regardez-moi », dit Verdereau.

Elle le regarda. Elle savait qu'elle ne parviendrait pas à mentir. Elle savait aussi que cet homme l'avait choisie et qu'elle n'y pouvait plus

Elle leva les yeux. · C'est beau · dit-elle.

C'était vrai : c'était beau. De la beauté maladroite et inachevée des

« Comment avez-vous pu me faire ça, vous ? dit Verdereau.

- Il faut que je rentre, maintenant, dit Framboise.

- Vous ne pouvez pas partir comme ça », dit Verdereau.

Framboise ne voulait pas qu'il la touche. Elle savait avec certitude, maintenant, qu'il la haïssait. Elle ne voulait pas sentir cette haine sur sa

du lundi au samedi inclus:

158, rue de Lyon.

Elle l'esquiva, mais il lui barra le chemin. Derrière lui, dans l'espace découpé par sa silhouette, elle voyait le ciel bleu, des feuillages.

- Il le savait depuis longtemps, de toute façon, pensa-t-elle très vite. C'est juste qu'il n'avait pas le courage de se le dire tout haut. Mais quelque part au fond de lui, il savait. C'est ça qu'il l'a fait vieillir comme ça. Ce qu'on garde à l'intérieur de soi, ça ronge. Il m'avait choisie, simplement, pour saire son sale travail à sa place. »

· Verdereau ne bougeait pas. . Vous savez très bien au peux rien, dit Framboise. Ne cassez pas tout autour de vous. Surtout pas ceux qui vous aiment. C'est rare. Il faut faire très attention. .

Verdereau la saisit brutalement par le bras et la tira à l'intérieur de la salle Framhoise se débattit. Elle ne voulait pas retourner dans l'obscurité, dans cet endroit horrible où cet homme l'avait obligée, pendant deux heures, à regarder son chef-d'œuvre qui n'était rien.

Dans la courte lutte qui s'ensuivit, elle s'aperçut soudain que, déjà, elle

aussi le haïssait.

Soudain, il la lâcha. Il se penchait pour ramasser quelque chose qui avait glissé de la poche intérieure de son veston.

Avant qu'il la saisisse, Framboise vit que la photo la représentait, elle, quelques années plus tôt, dans un paysage qu'elle n'avait jamais connu. Encore une fois, Verdereau vit en même temps qu'elle.

- Sophie ... souffla-t-il. Ma

Ses yeux étaient très grands et ronds, comme ceux d'un chat qui a beur.

La semaine prochaine :

LUNETIES: LES VERRES

reflets supprimés

luminosité accrue

104, Champe-Elysées ▲OE 147, rue de Rennes ▲O 127, fg St-Antoine⊞ 11, bd du Palais⊞ 5, piece des Ternes ▲ 30, bd Barbès

5, place des Terres.▲ 27, bd St-MichelOM

Rayons spécialisés: 📤 acoustique médicale - 🔾 verres de contact - 🖀 travaux photos

rayons ultra-violets filtrés

CHANGEZ VOS LUNETTES!

COUREZ CHEZLEROY

toutes corrections visuelles

X. - ATTENTAT

# Herbert Schiller

(Suite de la page XI.)

- En se développant à l'ouest et dans le sud-ouest des États-Unis, les industries nouvelles n'ont-elles pas contribué à accroître la fragmentation géopolitique, la coupare entre la « ceinture du soleil », en principe riche, et la « ceinture de glace », l'Est et le Nord, plus directement touchés par ia crise ?

- La situation est complexe. D'unepart, la dissérence s'estompe entre l'Est et l'Ouest, le taux de chômage se rapproche de la moyenne nationale, et le niveau de vie, dans bien des cas, n'est plus nettre part, l'Est est loin d'être un désert. En Nouvelle-Angleterre, à côté des industries traditionnelles en déclin, sont apparues un peu partout de nombreuses industries nouvelles extrêmement profi-

» La fragmentation est générale. Voyez New-York. C'est le centre mondial des transactions bancaires. C'est là que transitent les capitaux du monde entier, ià que sont recyclés les pétrodollars, là que les activités télématiques sont les plus développées. Les banques utilisent les technologies nouvelles pour leurs transactions, mais aussi pour stocker, et revendre, l'information - financière, économique et autres - sur les principaux pays du monde. New-York est la ville des technologies de pointe et de l'expansion de l'habitat de luxe, mais c'est aussi la ville où se fait brutalement sentir l'absence d'emplois pour les minorités et les pauvres qui s'y concentrent. Ces contradictions créent un potentiel de tension qui commence à inquiéter ceux qui ont intérêt à maintenir la stabilité so-

#### Un rêve de puissance

- En cette période où on parle de « déclin relatif » des États-Unis, l'expansion des technologies nouvelles n'est-elle pas l'occasion d'une nouvelle forme d'hégémonie ?

- Certainement. Depuis plusieurs années, les États-Unis cherchent à trouver l'hégémonie sinon perdue, du moins entamée, dans les secteurs traditionnels. L'Amérique est devenue la mémoire du monde. L'information y est concentrée, stockée, puis traitée, avant d'être renvoyée sous forme de produit fini ou semi-

» L'affaire Dresser, en 1982, montre le type de dépendance qui peut être créé au détriment d'un pays occidental (2) : en interdisant, pour des raisons politiques, à la filiale installée en France l'accès à la banque de données de la maison mère américaine, le gouvernement du président Reagan interrompait les transferts technologiques. L'enieu est clair. Vovez le pouvoir d'un pays qui non seulement stocke l'information, mais en contrôle la circulation. On est loin du

principe énoncé par Foster Dulles! » Il est difficile de savoir si ce type d'emprise technologique peut être étendu à l'ensemble du monde. Il est cer-

tain, en tout cas, qu'il préfigure une nouvelle forme de pouvoir, un rêve de puissance globale.

» Le tiers-monde est encore plus fragile. La situation varie en fonction du degré de développement des quelque cent vingt pays constitutifs. On peut imaginer que des pays comme l'Inde ou le Brésil s'engagent, avec un certain espoir, dans des programmes nationaux. Mais il n'v a pas d'avenir pour le Bangladesh, le Togo ou le Panama.

» La situation n'est évidemment pas la même dans les pays occidentaux et dans le tiers-monde. Mais, partout, seules des politiques nationales et volonques. La marge de manœuvre est étroite. La nature du nouveau pouvoir est telle qu'il faut non seulement un effort national sur le plan gouvernemental mais une mobilisation générale des citoyens. Il faut aussi que soient évaluées les incidences du développement des technologies nouvelles sur la croissance, l'emploi et la vie quotidienne. Il faut débattre du type de société que l'on veut. Cette réflexion n'est pas un luxe pour les pays avancés, mais une nécessité, une ques-

#### La communauté et l'individu

» Parce que le problème n'est pas posé aux États-Unis, les Américains sont entraînés dans une direction qui risque d'être désastreuse pour leur vie individuelle et sociale. Inégalité accrue entre ceux qui ont accès à l'information et les autres. Isolement dans le travail et la vie quotidienne. Augmentation de la consommation de gadgets électroniques. Développement de la société de spectacle où la participation est encore réduite. Accélération du processus de dégradation du travail, etc. Rien n'est inévitable, mais les dangers sont nombreux si on laisse libre cours aux seules forces du marché.

» Le véritable problème n'est pas l'acceptation ou le refus des technologies pouvelles, mais leur utilisation anarchique ou, au contraire, sociale. La socialisation implique que l'on s'attache aux avantages que peut en tirer la communauté plutôt que l'individu. Cette appro-. che s'inscrit contre ce qu'il y a de plus profond dans le système de valeurs et les structures économiques de l'Amérique. Le concept dominant est que la vie ne peut être améliorée que dans l'effort individuel, en s'isolant, s'il le faut, du reste du monde.

» Pourtant, comment espérer un espace personnel satisfaisant lorsque l'environnement général se dégrade? Comment s'attendre à bien éduquer ses ensants lorsque le système d'éducation tombe en ruine? Même si vous êtes la personne la plus riche de New-York, il vous faudra marcher dans la rue, partager la peur de la criminalité, être le témoin des ordures qui s'entassent.

» Parler de socialisation ne veut pas dire que l'on cherche le secours d'un

quelconque commissaire, mais que la communauté prend conscience de la désintégration de la matrice sociale, qu'elle débat publiquement de son avenir, qu'elle s'efforce de participer à la définition de sa culture, de ses loisirs, mais aussi de son alimentation. Il y a des signes d'évolution dans ce sens aux États-Unis. Les écologistes ne s'intéressent plus à la seule préservation des parcs naturels, mais aussi à la qualité des aliments. La communanté s'interroge, depuis quelque temps, sur le nucléaire civil et militaire. Les problèmes posés par l'introduction de la bureautique commencent à être abordés par les semmes,

- Que pensez-vous de la politique française dans le domaine de l'informatique ?

- Je constate qu'il y a, en France, une puissante volonté d'indépendance sans laquelle la nation serait inévitablement balayée. Une volonté aussi d'instaurer un large débat public. Mais les pièges sont nombreux. Prenez l'exemple du câblage. Il est souhaitable que la France développe son propre équipement afin d'éviter la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers. Mais cela la rend encore plus vulnérable en ce qui concerne le software. Les réseaux de communication étrangers risquent de s'engouffrer dans cette infrastructure. Voyez ce qui se passe en Italie où les programmes sont saturés de produits

américains et japonais. » Le contenu est aussi important que l'infrastructure. C'est là qu'on se rend compte à quel point le laisser-faire est dangereux. Les questions sont nombreuses : le câblage nécessite-t-il dès le départ quinze ou vingt canaux? Ne convient-il pas d'en activer, au début, deux ou trois seulement? Seront-ils ouverts quelques heures par jour ou vingtquatre sur vingt-quatre? Chaque étape doit être évaluée selon des critères économiques et techniques, mais aussi culturels et sociaux. Il est si difficile de gagner l'enjeu technique et économique. qu'il est tentant d'oublier ou de repousser l'enieu culturel. La vulnérabilité est aussi culturelle

» L'exemple français peut-être significatif. Non pas dans la mesure où la France deviendrait un nouveau constructeur d'empire, rival des États-Unis, arrosant de ses produits l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Asie, mais parce que, pourvue d'une base industrielle autonome, elle pourrait montrer qu'une alternative est possible au libre-échangisme anarchique et que l'adaptation aux mutations technologiques peut se faire dans le dialogue, la participation et la démocratie.»

#### PIERRE DOMMERGUES.

(2) Le 26 sont 1982, le gouvernement américain interdisait l'exportation de technologies à la firme Dresser, dont la filiale française devait construire des compresseurs pour le gazoduc eu-rosibérion. Cet embargo fut finalement levé le 13 novembre suivant (voir le Monde des 27 août et 16 novembre 1982).

# HISTOIRE DES FR.

IX. - Pro

Ete 122 arant Jesus-Christ Co., Berei detruit li minamient 2 la Province company

ANNERS OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

THE STATE OF THE STATE OF THE WAR WAS A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF T

AND COLLEGE OF BEEN

ent I file It is a first consist so

gast the mount of Author Street

Approximately and the second second second

from the employees the figure of the

Sharp and other transfer.

Popraz na viltnili i fali bashiziya bi bili.

girt al aren medd an nicht ben ber u un chemia, qua la passaga de la colo

un «Orango, Artina firmati a com-property in the property of the

alian Carat de la contraction de que

Mine ampa halter a mark gra

al das transcreptor as as assigned as

EDECTARION TO TO A CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CO

AR TESPECT LA SELVE SELVE FOR

Customer of the profit of

्राच्या व भवाद्वीय स्थाप १६ ४० व्याप

Fig. Province do Principio en con-

Tirire de deux auters interior

Part C. Mileson and

To Military to the con-

A service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the serv

Note the party of the

Tim i Provence Communication

Co to Lo New York

A Time to warning authors were

**Transition of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of t** 

par i HRISTIAL

The second section

-\$\$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}  -

42....

A STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF S

Excellent Control

The morning of the same way.

4. ....

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The manufacture of the second Ma Les brave septemb 

Ella Identification a Marseille Cette fair 5 Pub grade a delication and the cise process of the process Rome, son a lice where The second seconds of the second Co graduation for the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of Faccus Faccus

### lita (LOU » des la romanité

Comprehensive defender Marge (191 Per legiste de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la companie de la com period designation of the same and a per a sementer de constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la constant de la con State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state per commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and commence and c Manager Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commen Set the base of the country of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of the base of Service Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Con Constitution of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of Registration of Electricity and the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the The property of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of th Marie Princers of Sure Courses Benefit and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second Section of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro Berne de se constitue de la section de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la constitue de la cons Manuelle de la Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de Caraca de C Manager on Correcte with the print print the time and control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control Mercan des promiser de les des remaines et anne Mais cere profits de la carrie de la primi de la primi de la carrie de la primi de la carrie de la primi de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie del la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie del la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de la carrie de and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th de ser confectioners de sous-Services to the services to the services of the services control of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the servic Spart cisingle of the state of the spell Marieta en see tartier Marie Control the legions removationed to said the festione On the total for the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of Res Service Cer Service 446 2 Ment

XII

21 août 1983 - LE MONDE DIMANCHE

other de Press m la fin de res Mary .... MOIN AN ATECO. THE SE SUBSTITUTE ..... and Carbonne mer too whater the 4 Mary 17 6 ..... Miles (mails) post total earth i di in an rep be-M Garant Ing. ... 1726 of 1727 Le. 8 ... undaharat distri min qui des a ent -oo daran 🚊 👍 MANNE (1) La Anim 1 ... Manager Pfr: 1 . ge eine well fein in in The Strange of the second film å 🍇 stur 2000 twick, man i . . . Filmed des land of the mitter dans in Vayor or you are a control of the CONTRACTOR IN Andrews to the . 10 . 8 . . i. .. brigger and and are (militarin) **(0)4. 0)** (224. C) (1. C) CONTRACTOR ST. TO S. D. C. the State AND REAL PROPERTY. W 1444 Market State of Co. · 1 (1975) Parket de 19 10

# HISTOIRE DES FRANCE

historiens montrent le rôle d'autant

# IX. — Provence

Eté 122 avant Jésus-Christ: Caïus Sextius Calvinus détruit Entremont et fonde Aix. la Province romaine, la Provence.

#### par CHRISTIAN GOUDINEAU

'ANNÉE 631 à partir de la fondation de la ville (pour nous 122 av. J.-C.), l'ex-consul Calus Sextius Calvinus triomphe à Rome avec la pompe que l'on connaît : la montée vers le Capitole, le défilé des soldats, les prisonniers enchaînés, l'exposition du butin, les acclamations. L'année précédente, il a remporté une série de victoires sur les peuples de la Gaule transalpine, les Ligures, les Voconces et les Salluviens (que les Grecs appelaient Salyens). De ces derniers, il a détruit la capitale et, à proximité, il vient d'installer une garnison en un endroit - nous dit un auteur grec -« qui porte à la fois son nom et celui d'eaux thermales »: Aquae Sextiae. les Eaux de Sextius, Aix.

Le touriste qui « descend » vers la Provence ne connaît pas Sextius et n'a guère d'idées précises sur les origines d'Aix. Mais Rome se manifeste partout sur son chemin, sur les panneaux routiers («Orange, Arles, Fréjus, villes romaines»... «Vaison-la-Romaine») comme sur les étiquettes des vins du pays rappelant l'origine antique (vraie ou fausse) du produit et se réclamant de Jules César ou de l'empereur Titus. Même loin des monuments célèbres (théâtres, amphithéâtres, aquednes, thermes...), même loin des grands sites, vons trouverez mille vestiges ou cent micro-musées reflétant l'omniprésence de Rome. Tel paysan évoque avec respect la solidité des murs enfouis dans ses champs. Tel maire alors que le simple mot de « fouilles » lui fait voir rouge - proclame avec emphase la romanité de sa cité. La provincia, la province de Rome, la Provence... Mythe ou réalité ? ---

Nous ne possédons aucune relation détaillée des campagnes qui ont fait tomber la Provence aux mains de Rome. Celles de Sextius avaient été précédées de deux autres interventions. Une trentaine d'années auparavant, en 154 av. J.-C., Marseille - l'antique cité phocéenne - avait appelé Rome à l'aide : ses possessions d'Antibes et de Nice étaient menacées par deux peuplades. Une brève expédition avait réglé l'affaire et les légions s'étaient retirées. En 125 av. J.-C., nouvel appel de Marseille. Cette fois, les choses étaient plus graves : c'étaient ellemême et ses possessions proches qui faisaient l'objet d'assauts répétés des barbares. Rome, son alliée, se devait d'intervenir pour préserver la civilisation. Ce qu'elle fit en 124, avec le consul Flaccus, puis en 123 avec Sextius.

#### Un « trou » dans la remanité

Cette version (défendre Marseille), c'est la version officielle que nous ont transmise quelques textes. Certains historiens la remettent aujourd'hui volontiers en question, octroyant à l'« impérialisme » tant massaliote que romain une part d'initiative prépondérante. Depuis près d'un siècle, l'Italie du Nord est romaine, et il en va de même pour l'Espagne. Entre les deux, le midi de la Gaule forme un « trou » sur la carte de la romanité. Bien des considérations invitent à combler cette lacune : c'est la route Italie-Espagne (or des magistrats romains et leurs escortes tombent, à plusieurs reprises, dans des gnet-apens), c'est une zone économiquement intéressante (pour elle-même et parce qu'elle constitue le seuil et le débouché de la Gaule intérieure). Marseille en contrôle une bonne part : elle s'est emparée de terroirs étendus. elle tient des points-clés du commerce. Mais cette emprise donne des signes de faiblesse. Les aristocraties celtiques ont créé des confédérations puissantes. des pouvoirs se sont structurés, dont Rome peut craindre qu'ils ne menacent d'abord Marseille, puis ses propres intérêts, voire ses frontières.

Les légions rencontrèrent-elles une vive résistance? On ne sait. Le seul texte qui mentionne, en quelques lignes, un épisode de la campagne menée par Sextius nous dit qu'il détruisit la capitale des Salluviens, que la population fut exterminée ou vendue à l'encan, à l'exception de neuf cents habitants qui avaient embrassé la cause de Rome et dont le porte-parole (un dénommé Craton : nom grec) fit reconnaître les services.

Les fouilles d'Entremont (à 2 km au nord d'Aix) ont retrouvé les vestiges de cette capitale et les traces du siège : boulets de catapulte qui effondrèrent les toits ou les terrasses; pointes de javelot, témoins des combats rapprochés. Preuves du pillage : les mobiliers systématiquement brisés dans les habitations et dispersés dans les rues. Un grand monument jeté à terre, les statues d'hommes et de femmes (l'aristocratie salluvienne) cassées à la masse. Signes de panique : des « trésors », parfois modestes, enfouis dans les maisons et que, plus tard, certains cherchèrent

#### La romanisation

Sextius l'emporta donc probablement sans trop de peine sur ces Ligures (des Alpes-Maritimes d'aujourd'hui), sur ces Voconces (qui occupaient les Préalpes, capitale Vaison) et sur ces Salluviens. Les événements s'accélérèrent ensuite : écrasement des Allobroges du Dauphiné et de la Savoie. défaite cuisante infligée aux Arvernes ; création d'une province qui englobait tout le Midi jusqu'à Toulouse; après Aix, fondation de Narbonne. Le Midi était romain près de soixant-dix ans avant que Jules César n'entamât la conquête de la Gaule intérieure. Et cela a compté.

De cette romanisation précoce, les conséquences furent nombreuses. Non qu'elle ait été facile (il y eut des soulèvements, notamment des Salluviens et des Voconces) ou immédiate (les genres de vie n'évoluèrent pas d'un iour à l'autre). Mais les recherches récentes nous donnent une bonne approche de ce qui s'est passé. Accroissement vertigineux des relations commerciales : près des deux tiers des épaves retrouvées sur les côtes méridionales datent des soixante-dix ou quatre-vingts années qui ont suivi la conquête, ce que confirment les fouilles terrestres dans lesquelles les amphores italiques s'accroissent en nombre de 1 à 10. Or ce vin italien s'échangeait contre d'autres biens. Lesquels? Minerais, sans doute, et probablement (par milliers chaque année).

Mainmise foncière : de diverses sources (par exemple de Cicéron), on retire l'impression d'une pénétration intense d'agriculteurs et d'éleveurs italiens, auxquels on devra sans doute l'extension des vignobles et des oliveraies déjà acclimatés par Marseille.

Du fait de l'enrôlement obligatoire dans les troupes auxiliaires, s'amorce une romanisation individuelle. En 72 av. J.-C., un Vaisonnais recoit la citoyenneté romaine pour avoir fait preuve de vaillance dans les troupes de Pompée. Son fils sera secrétaire de César durant la guerre des Gaules, et son petit-fils écrira une histoire universelle à la louange de Rome... En dépit de tensions indéniables, une acculturation qui touche surtout les élites mais dont l'emprise déborde largement leur cercle, est à l'œuvre.

Lorsque César conquiert la Gaule intérieure, de 58 à 52, ses armées comprennent des auxiliaires et même des légionnaires originaires du Midi. Dans son état-major, des princes gaulois de la province. Celle-ci l'appuie de manière indéfectible, même (et surtout) lors de l'insurrection générale menée par Vercingétorix. Le proconsul reconnaît, dans ses Commentaires, l'ampleur de cette aide (summa auxilia), qu'il récompense par des faveurs individuelles et collectives. Scandale, il fait entrer des Provençaux et des Languedociens dans le Sénat de Rome! Lui-même ou ses successeurs immédiats octroient le droit latin à la vieille province. On crée sur son sol des colonies (dont les trois provençales : Arles, Orange, Fréjus). L'empereur Auguste consacre cette intégration en reconnaissant à la province le statut de province sénatoriale : il en remet la gestion au

gouverneurs), car la paix y règne et nul problème ne s'y pose.

Inutile d'écrire pour la millième sois la description des « bienfaits » de la paix romaine : même le plus distrait des visiteurs en apercoit des signes tangibles. Mieux vaut rappeler ce qu'écrivait un auteur grec au début du le siècle : « Ce ne sont plus des barbares, car ils ont adopté le genre de vie des Romains ». Et surtout cette phrase de Pline l'Ancien : « Pour ses cultures, pour l'estime que s'attirent ses habitants et ses modes de vie, pour l'ampleur de ses réalisations, la provincia est en tête de toutes les provinces ; en un mot, c'est l'Italie plutôt qu'une province ». Dans la bouche d'un Romain, le compliment n'est pas

#### De la « province » à la Provence

Reste une ambiguïté. La province romaine débordait plus que largement l'actuelle Provence, puisqu'elle s'éten-dait de Toulouse à la frontière italienne, englobait le littoral, l'essentiel des Cévennes, le Vivarais, le Dauphiné et la Savoie jusqu'à Genève. On sait que, dans le langage des troubadours, le mot recouvre à peu près le pays de langue d'oc. L'histoire politique et administrative qui a réservé le terme « province » à la future Provence (et cela dès l'époque franque) a-t-elle trahi les origines? La Provence peut-elle être taxée d'appropriation abusive, d'usurpation d'identité? Il faut répondre par la négative, même si la question, aujourd'hui encore, peut soulever quelque passion qu'il serait vain de vouloir éteindre par une quelconque démonstration scientifique (c'est-à-dire historique).

En fait, ces relations privilégiées avec Rome et l'Italie, la Provence les a préservées et entretenues plus longtemps et plus profondément que toute autre partie de l'antique province. Arles, résidence de l'empereur Constantin, Arles, chef-lieu de la préfecture des Gaules. Aix, au IVe siècle, métropole de province (une province réduite, celle qui a compté pour la suite). La Provence, point de départ (légendaire?) de l'évangélisation des Gaules. La Provence liée à l'Italie sous

Sénat de Rome (qui en nommera les | la domination des Ostrogoths - qui étaient maîtres de Rome. Et, dans l'écheveau des siècles qui suivent, tant d'autres relations, comme avec le royaume de Naples et de Sicile. Sans narier (ne confondons pas) des papes et du Comtat. Et rappelons-nous les termes de l'acte par lequel les Etats de Provence, en août 1486, acceptent de s'unir à la France « non comme un accessoire à un principal, mais comme un principal à un autre principal ».

> Surtout, la Provence est, à peu près (pensons à Nîmes), le seul endroit de France où tant de monuments romains ont traversé les âges. Sources de leçons pour des générations d'artistes et d'architectes, qui ont modelé ce pays. Mais aussi pour le citoyen, accoutumé à voir se côtoyer des vestiges de tous les âges dans une familiarité que le visiteur ne considère pas toujours comme harmonieuse (loin de là) mais qui c'est là l'important - est vécue comme naturelle. Emprise des paysages, amour de la pierre, affinité du parler? Cette familiarité va plus loin. Vous souririez d'un habitant d'Amiens, de Bourges ou de Bordeaux (et même de Narbonne) qui vous déclarerait tranquillement : « *Madame, Monsieur, je* descends d'une famille romaine, qui s'est installée ici il y a plus de deux mille ans. - Vous ne sourirez pas en entendant cette phrase à Arles ou à Saint-Rémy. La tranquille certitude qui habite votre interlocuteur ne défie même pas l'ironie : elle se situe au-delà

#### ... Et les Gaulois ?

Les fouilles récentes (celles-là mêmes qui ont, par exemple, illustré concrètement le siège d'Entremont) ont mis en lumière l'importance des établissements gaulois à la veille de la conquête - et même à son lendemain. Des défenses impressionnantes : remparts épais et élevés cantonnés de tours arrondies (pour parer aux coups de bélier). Un urbanisme évolué: rues larges aux carrefours équipés de chasse-roues, îlots d'habitations réguliers, voies à ornières pour la circulation des chariots, un système d'évacuation des eaux de ruissellement. Un artisanat fécond: non seulement la poterie (péché mignon des archéologues), mais le métal. Des ateliers de sculpteurs qui, s'ils ont (peut-être) emprunté la technique à Marseille, ont développé leur style propre. Non pas des villages, mais, dans certains cas, presque des villes. Une civilisation originale, brillante à certains égards. Quel sort lui fait-on?

Il y a moins de trente ans, pour parfaire l'aménagement d'un jardin public qui porte aujourd'hui le nom du maire de ces années (le parc Jourdan), la municipalité d'Aix examine un projet : il s'agissait de réaliser un ensemble architectural qui associait une fontaine et la statue de Sextius. Les Eaux de Sextius, Aix: le symbolisme était (à tout le moins) explicite. Un archéologue proposa de graver sur le socie de la statue l'inscription suivante : - A Caius Sextius Calvinus, premier colonisateur de la Gaule, qui détruisit la capitale de nos ancêtres et plia sous le joug de Rome les libres populations provençaies, la municipalité d'Aix, reconnaissante. » La proposition jeta un froid et le projet sut abandonné. Il manque toujours quelque chose au parc Jourdan.

Voilà qui prouve que le conseil muni-cipal de l'époque était empreint de toutes sortes de scrupules. Sa réaction (à moins que des motifs d'ordre économique n'aient aussi joué un rôle) peut être qualifiée d'intellectuelle. Rien d'étonnant pour Aix, après tout. Je ne suis pas sur qu'une autre municipalité se fût si facilement arrêtée, ou plutôt je suis certain du contraire. Certes, le Gaulois (ou le Ligure, comme on dit plus souvent) rencontre un certain intérêt : des expositions récentes l'ont bien montré. Mais enfin, quels que soient ses mérites et quels qu'aient été ses efforts, il ne saurait concerner directement. Le point d'ancrage, c'est Rome. C'est par Rome que le Provençal a conscience d'appartenir à la plus vieille terre de civilisation de France. Et il a transmis à beaucoup de Français malgré Vereingétorix - le pardon accordé à César, qui ne le concerne pas. lui.

Si vous êtes un passionné de préhistoire ou de protohistoire, ou si vous estimez que tout a commencé au Moven Age ou à l'époque moderne, ne cherchez ni le scandale ni la polémique: vous avez perdu d'avance. A juste titre, car l'histoire, c'est aussi la conscience de l'histoire. Rares sont ceux qui la portent en eux. Les Provençaux sont de

PARADIS PERDU



LE MONDE DIMANCHE - 21 août 1983

XIII



# Tentation

par CATHERINE RIHOIT

Résumé du chapitre précédent : Le metteur en scène Verdereau fait la cour à Framboise d'une façon très ambiguë. Qu'attend-il d'elle? La jenne journaliste est à la fois séduite par son charme et glacée par une répulsion indéfinissable. Enfin, il lui a proposé de lui montrer Tentation, le film fantôme. C'est dans ce but que Framboise était venue au Cocazul...

# IX. — Projection privée

🖬 E soîr-là, à 7 h 30, le boy apporta une carte à Framboise : · Voulez-vous diner ce soir chez moi? J'aimerais que nous parlions. Max. >

. Ce brave Max! ironisa Myriam. Pour une fois, tel sera pris qui croyait prendre! Il vous croit innocente comme l'agneau!

- Justement. dit Framboise. Ca m'embête vraiment de trahir sa confiance. Je n'ai plus tellement envie d'aller tout raconter à Paris-Choc.

- L'amour, toujours l'amour! Le malentendu perpétuel. Il ne sait pas qui vous êtes, vous ne savez pas qui il est. Vous ne savez pas qui vous êtes pour lui, etc.

- C'est ça qui est curieux, dit Framboise. J'ai l'impression de le connaître très bien. Et en même temps, cet homme que je connais si bien n'est pas celui que je rencontre. Je n'aime pas celui-là ; mais je suis toujours amoureuse de l'autre, que je connais et que je n'ai jamais rencontré. En fait,

j'aime un fantôme. ène banal, dit Myriam. Le Verdereau que vous aimez, c'est un iquet que vous vous êtes construit à travers ce que vous croyez avoir vu de ses films. J'ai connu ça, moi, dans le temps. Des tas de gens tombaient amoureux de moi. Croyalent-ils. Ils faisaient des pieds et des mains pour me rencontrer. Après, ils m'en voulaient parce que je n'agissais pas avec la même docilité que dans leurs rêves.

- Je ne peux pas m'empêcher de croire, malgré tout, que le vrai Verdereau, c'est le mien.

- Vous verrez bien, dit Myriam. Une fois sur mille, les deux coincident.»

La star prêta à sa jeune amie une robe de soie grège datant des années 30, et piqua une grande fleur rouge dans ses cheveux.

Placé à l'écart, caché derrière des arbres, le bungalow de Verdereau avait un étage. Le metteur en scène attendait Framboise sur la véranda, assis dans un fauteuil de rotin. La table était mise pour deux, avec des bougies. Un repas de fruits et de fromages était servi

« Sylvia n'est pas là ? demanda Framboise. - Elle se repose dans sa chambre.

Elle ne dine pas. .

Aucune lumière ne brillait à l'intérieur de la maison. La véranda même était dans la pénombre.

Au moment de passer à table, Verdereau s'approcha de Framboise. Il se tenait derrière elle.

· Vous n'avez pas trop chaud? dit-il en lui effleurant l'épaule. Vous ne voulez pas ôter votre gilet ?

- Non, dit-elle. Au contraire, j'ai un peu froid. »

Aussitôt après, elle comprit qu'elle n'avait pas voulu du regard de l'homme sur ses bras nus.

Tout en mangeant, il lui parla du

film. « C'est l'histoire, comme le nom l'indique, d'une tentation. Aline Brooks est étudiante à Berkeley. Au cours d'une soirée, elle rencontre un homme d'affaires de quarante ans, Samuel Lescure. Ils vivent une passion violente et physique. Ils vont faire un voyage d'amoureux en Amérique du Sud. En Colombie, il apprend à Aline qu'il a de graves difficultés financières. Il lui demande de passer pour

lui une importante quantité de cocaine. Aline accepte. Au dernier moment, elle a un scrupule. Elle se débarrasse de la drogue dans les toilettes de l'aéroport. A son arrivée à Los Angeles, elle est tuée par une ombre. Samuel? On ne sait pas.

» Voilà. La tentation est un sentiment très souvent présent dans nos vies, et dont il est aujourd'hui démodé de parler. Il y a un très beau texte de Flaubert là-dessus... C'est une émotion grave, dangereuse, ambiguē. Le fait même d'être tenté... On n'a rien sait, juste commis l'acte en pensée. Et, pourtant, on est déià engagé, d'une certaine façon, dans sa réalisation. Les conséquences peuvent être aussi graves, ou même plus encore, que si tout s'était accompli.

- C'est un sujet plutôt métaphysique. L'histoire elle-même est finalement sans importance. Au départ, j'ai écrit un scénario avec Waterzoi, comme d'habitude. Mais je l'ai laissé de côté ensuite. Je voulais me laisser tourner - travailler dans la tentation permanente, justement. Le doute, l'oscillation. Obtenir une adéquation entre le sujet traité et le mode de traitement. Ça ne veut pas dire que j'ai travaillé au hasard, tout a été préparé à la vidéo. Enfin, vous verrez.

- Pourquoi est-ce que moi je verrai ? demanda Framboise. Puisque vous vous êtes donné tellement de mal pour qu'on ne voie pas ce film, jusqu'ici.

- J'aime vos yeux, dit Verdereau. Ils sont limpides. Le monde s'y reflète d'une façon très claire, très exacte. J'ai décide de me battre jusqu'au bout avec des gens ignobles, je ne céderai pas. Je ne peux pas me permettre de céder. Ce film est la justification de toute ma vie. Il m'est arrivé, dans le passé, de faire des compromis, mais ça n'a plus d'importance maintenant. Vous comprenez ?

- Je crois, oui, dit la jeune femme. - Pourtant, c'est très douloureux pour moi que personne ne voie cette chose qui est faite, justement, pour être vue. Un film que personne ne voit est, à chaque instant, menacé de disparaître. J'ai besoin, pour vivre, que mon film continue à exister. J'ai besoin de votre regard, de votre mémoire.

- Oui dit Framboise.

Elle était assise sur une balancelle. Le repas était terminé. Le boy avait apporté le café. Verdereau se tenait aux pieds de Framboise, presque agenouillé. Il la regardait. Framboise se dit qu'il attendait qu'elle se penche et qu'elle le touche. Mais elle ne pouvait bouger.

Il la reconduisit chez elle. Le camp était entièrement silencieux, comme si tout le monde était allé se coucher. Il n'était pas très tard, pourtant.

Arrivée devant sa porte, Framboise lui dit bonsoir. Il la saisit par le bras : « Laissez-moi vous embrasser », dit-il.

Il l'embrassa très vite. Framboise ouvrit sa porte. Puis elle se retourna et vit qu'il s'éloignait en courant, à travers les arbres. Il sautait en s'enfuyant. comme un enfant qui a fait une bêtise.

« Il avait sans doute envie de sur*prendre »*, se dit-elle. Elle se demanda pourquoi elle se

sentait toujours si figée et-si froide devant cet homme qui lui inspirait pourtant une sorte de passion. - J'aime un fantôme », pensa-t-elle à

nouveau.

seul sur un récif à une centaine de mè-

PARADIS PERDU

Ce matin-là encore, elle dormit tard. Elle rêva qu'elle voyait Benjamin, tout tres de la côte, devant le camp. La plage était déserte, elle se dépêchait d'aller le rejoindre. Tout d'un coup, elle s'apercevait que la mer était partout, furieuse. Il n'y avait plus personne sur

le récif battu par les flots. Lorsqu'elle arriva à la salle à manger, seuls restaient en piste Myriam. Restout et Waterzoi. Ils répondirent à peine à son salut, mais Framboise savait déjà que l'amabilité n'était pas de règle au camp Verdereau. Restout et Waterzoi finirent de boire leur café et quittèrent les lieux. Myriam restait seule avec Framboise.

. J'ai l'impression qu'ils me faisaient la tête, dit la jeune femme.

- Evidemment. Tu as la saveur du prince. Les courtisans sont dépités. Ils se demandent quel sera le prochain mouvement sur l'échiquier.

- J'ai l'impression qu'ils haïssent tous Max.

- D'une certaine façon, ils l'aiment. Comme le porc qu'on engraisse pour le manger un jour de sête. Il ne s'agirait pas qu'il crève de maladie avant l'heure

- J'ai rendez-vous avec lui. Il va me montrer le film.

- Je serais toi, je mettrais un gilet pare-balles, dit Myriam.

- J'ai l'impression que ça va être

– C'est possible... Tu n'as pas vu Sylvia, ce matin?

- Non. Hier soir non plus. - Complètement défoncée depuis deux jours... Elle ne peut même plus sortir de sa chambre... Elle file un mauvais coton. Ça m'inquiète.

- Défoncée ? - Evidemment... Comment tu crois au'ils tiennent le coup, tous ces genslà? Le tournage a duré un an... le

montage, six mois... Ça fait deux ans que Verdereau les paie à ne rien faire, et qu'ils s'ennuient à mourir dans ce pays perdu, avec du steak de requin pour diner... Ça ficherait le moral de n'importe qui par terre... Alors la piscine, la belote, les films au magnétoscope... Les putes de la plage...

- Ah, bon! c'est des putes?

- Evidemment... Arrivées de Ciudad-Maracuia exprès pour soigner l'hygiène des Piston et compagnie... Max, lui, il se fournirait plutôt localement, il présère les produits naturels...

- Pas les gosses, quand même? - Mais si, les gosses... Pour un paquet de bonbons et une pointe Bic... C'est fou ce qu'ils aiment les pointes Bic, par ici... Seulement même tout ça, ça ne suffit pas... Mais, pour la dope, le Cocazul, c'est l'endroit revé... La Sylvia raide défoncée les trois quarts du temps... L'Albert... Quand il nous a amenées ici en voiture, j'étais pas très rassurée, entre nous... Ét le jour où tu as trouvé Sylvia chez moi... Elle m'at-

Et moi, tu comprends, à mon âge... Les hommes, pour les trouver... Alors... - Et Max, comment il supporte

tendait sur la véranda dans un état...

- Max, il s'en fout... Sylvia est sa couverture... Il a toujours aimé jouer les don Juans... Je ne dis pas qu'il n'aime pas les femmes, non... Seulement, il ne les aime qu'à moitié... C'est le genre qui ne sait pas ce qu'il veut... Il recule au dernier moment... déjà autrefois... Mais, avec l'age, ça a emoiré... Max n'a jamais pu regarder personne en face... Ni les hommes ni les femmes... Regarde Albert, dans quel état ça l'a mis... Toujours fixé à Max après toutes ces années... Ah! je m'en souviens, du tournage d' Une fille de l'air... L'Albert qui jouait mon amoureux dans le film et oui, en réalité, crevait de jalousie... Qui me susurrait des saloperies entre deux prises, pour me faire perdre les pédales... Et Max dans tout ça... Content parce qu'on se le disputait... Le soir, i ne savait jamais dans le lit de qui il avait envie de passer la nuit...

« Alors, il ne m'aime pas, dit Fram-

- Je crois que si. Pour autant que cette chose-là mérite le nom d'amour... >

Max Verdereau attendait Framboise devant la salle de projection. La jeune fille regarda l'homme sur qui elle venait d'apprendre tant de choses.

Elle le regardait comme quelqu'un qu'on voit pour la dernière fois, comme on regarde, de la fenêtre d'un train, celui qui est resté sur un quai de gare, et qu'on a beaucoup aimé.

· Les yeux, se dit-elle. Il ne reste que les veux...

Verdereau ouvrit la porte de la saile. Il alla donner des ordres au projectionniste. Puis il vint s'asseoir à côté de Framboise dans la pièce déserte et noire. Il émanait de lui, dans l'obscurité, une légère odeur de vétyver.

Framboise avait toujours le sentiment d'être dans un train en marche. Les images défilaient trop vite. Elles ne laissaient presque rien derrière elles. Elle essayait, vainement, de les retenir. Elle souffrait. Elle avait l'impression que sa vie même s'enfuyait. A son côté, Verdereau respirait, le souffle retenu, comme un guetteur.

Sylvia était belle et froide comme une cover-girl. Max, dans le rôle de businessman, était l'homme aux cheveux noirs d'autrefois. Celui qu'elle ne connaîtrait jamais.

« C'est après, qu'il a vieilli», se dit-elle,

Les images étaient superbes. Le metteur en scène avait acquis, enfin, la maîtrise plastique qui lui avait, jusqu'alors, toujours manqué.

Le film était comme une série de spots publicitaires mis bout à bout. Framboise attendait, tentait désespérément de s'accrocher aux branches des arbres qui passaient, pour les retenir. Mais il n'y avait rien à faire.

« Ça va se déclencher, se disait-elle pour arrêter le flot d'angoisse qui montait en elle. Ça va se déclencher tout d'un coup... Je comprendrai tous le reste...

FRANÇOIS TEUBNER

(Lire la suite page XII.)

Washington lève l'embargo sur les ventes à [U.R.S.S. de matériel pétrofier

HELPERS C



# Meurtre à Manille

A qui profite le crime...

Cananinal & Henright CONTRACT OF THE PART AND of a Manife. Vo ascustings mar abatta sut-l. shamp et ent ansa a fente engerte made that come the party was 2000 201 10 × 1000 de an pilitane remains fee the 200 to the other Br engan in baticidier bi and a serie of Andrea est et de le collège de la carante ebisto filis tand. Se su THE RELIGION OF THE PERSON ASSESSMENT and it is the same que, hanga parii fi wurwii pewiramme de Con Lieb feit eene अक्रेसंद्र्यात्यः अस्य अभ्यक्ति भाषाः । reference in arrestance age. Ame di la curation essenti Baltat line adulte garret. ಪಕ್ಷಮಾನಗಳನ್ನು ಬ

incele untence fact passer. are politique aux. Photogreerimplique pur time! I per रकेकानाम सर इस्सर कुन्न And Cintuerogee, an an sur les complicates tip aneficier l'assassa-Marides services de 😸 . Durtant dannent greete On course par l'aucen with the rail.

Magazinelle in respec and days are memory to a second Sentant com de traques feifell at trinten mitter de aufan in man, dant ie ee विवादा वय क्रायानाता सुधानी का

ta. ama bien if y mal a di sepfe pen faire g wiet gim be a hi-menie ait inspire Seesing on the interaction Sa s benent days eitel Sealour de loi, et vister medans jes ferreis at-48 rommes from profincts din physique de l'adde dait professible aus sieg gestier outentier g and gudne confremiatie u bafette spiritat est un tom: 4.74 des

du tringilsettami

Sie bolitique blue de meren. semplem gravitative bien das lamme one theirb. Labord parce tine Bena-Mein apparaise auf de leun s pomins je bjine vbre s get fenjt eit inrit mut urbbet. Capable de defrer den an jeu miter: do euf. Britishel Brance batch and societal to bent dis. Section 3 Cancille & Calif Safe that the title acceptant aliancation cross-sale & dennicke deke the par if alive cathedrdes Philippines - et les the opposition - is fee that the man with the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second the second th and more count of the par patement brebate fe gag celle confiction.

spines bine 1:10-1 et pour Jestine Alamine All lanand mindele date he cit. Weiter I. t. a. In the die men brobice of the traffic dating pupulati puses. John die baleer er bie haben Hen a cutthe of terrates. len des Comspirations, la ande VI. Marcon.

L'assais at du principal des la

Benigno Agus de retoir d'éla SATOLE TO TECHNO 185 P (1972)

Markey and the gal

न्द्रांत्रम् स्वतं र स्वीत्माम्भवतं प्रतास्त्रं स Gentler March 124 - -(Brein einagenn eine Amer d'un real que : " Tie potte ermefelmat

ikdenidit qui retembe sut de - et que toute . en-

raine e pro-

 $M/R(t) + \pi / R(t)$ 

The second of the second

No an area

State of Bridge Street

 $\boldsymbol{u}_{w_{1},\ldots,w_{n-1},\ldots,w_{n}}$ 

Petal Bone is a second

Transfer of the second

THIS IN THE WAY TO SEE THE

a way

Market existing the second

and the second of the the Estationary of the Paris of to de a mine e des inches de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e de la mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della mine e della geffe ges ejectiste jehrefft en des A. wanne er den fan de Bennen er den fan de Bennen er den fan de Bennen er den fan de Bennen de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Bennen er de Ben the part of the house of the The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Stanton farmers Place while the Se of the Section of the first the last the first than the Section in Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Con State April 10 10 10 10 10 10 10 10 10 The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th the second second The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon able in break the rent time to

Both the season will be a first to be The Manhaman States of States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States of the States